

77.1.28.



378. W

ISimplifielet A. 263

# PRÉCIS DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE.





# DE L'HISTOIRE

UNIVERSELLE,

οU

#### TABLEAU HISTORIQUE,

Présentant les vicissitudes des Nations, leur agrandissement, leur décadence et leurs catastrophes, depuis le tems où elles ont commencé à être connues jusqu'au moment actuel.

Par le Cit. ANQUETIL,

Membre de finctiut national de France, correspondan de la Course des Inscriptions et Belles-Lettres, author de Perseur De LA LIGUE, L'INTRIGUE DU CARRETT ST AUTES.

SECONDE ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

TOME SIXIÈME.

A PARIS,

Curz LESGUILLIEZ, frères, rue de la Harpe, nº 151.

AN X. - 1801.







## TABLE

## DES TITRES DU TOME VI.

| LOMBARDS,               | page 1. |
|-------------------------|---------|
| Arabes,                 | 31.     |
| Turcs,                  | 208.    |
| Tartares,               | 227.    |
| Mogols,                 | 236.    |
| Kalks ou Kalmouks,      | 305.    |
| Eluths,                 | 306.    |
| Kipjaks,                | 308.    |
| Usbeks,                 | 310.    |
| Crimée,                 | 310.    |
| Bukharie,               | 312.    |
| Iran,                   | 325.    |
| Perse,                  | 370.    |
| Ormuz,                  | 411.    |
| Turkmans,               | 446.    |
| Usbeks,                 | 448.    |
| Inde, .                 | 453.    |
| Indostan,               | 454.    |
| Presqu'Ile Occidentale, | 521,    |

#### T A B L E, etc.

| Decan,    |  | 523 | 2. |
|-----------|--|-----|----|
| Bisnagar, |  | 523 | 5. |
| Visapour, |  | 52  | 5. |
| Marates,  |  | 52  | 7• |
| Golconde, |  | 53  | ٥. |
| Canara.   |  | 53  | 2. |

Fin de la Table du Tome sixième.

# PRÉCIS DE L'HISTOIRE

UNIVERSELLE.

#### LOMBARDS.

Les Lombards sontnés d'une division Lombards? entre les Gépides, habitans des bords du'Danube. Ces peuples eurent une querelle domestique qui les partagea. Plusieurs se distinguèrent des autres par une longue barbe, d'où leur est venu le nom de Lombards, qui sous cette dénomination, se fixèrent en Pannonie. Ils se rasoient le derrière de la tête, et laissoient croître leurs cheveux sur les tempes et par devant, apparemment pour accompagner leur longue barbe , d'où leur visage ne devoit pas ressortir avantageusement. Ils eurent plusieurs guerres, tant avec leurs voisins qu'avec l'empire. Il paroit que les plus opiniatres, furent comme il arrive d'ordinaire, avec les Gépides, leurs anciens parens. Alboin, fils de leur roi Andoin, tua de sa propre main, tom. 6.

dans une bataille , Thorismond , fils de Thurisind, roi des Gépides. Après cet exploit il demanda à être admis à la table du roi son père : honneur qui, chez les Lombards, equivaloit à la gloire du triomphe chez les Romains. Mais il falloit que celui qui briguoit cette faveur, parût revêtu de l'armure de l'ennemi qu'il avoit vaincu. « Où est l'armure de Thorismond »? dit à son fils le sévère Andoin. Il n'en fallut pas d'avantage au jeune héros, il part accompagné de quarante braves, arrive à la cour de Thurisind , demande les dépouilles qu'on lui accorde, étonné de sa hardiesse, et revient prendre au banquet royal , la place qu'il avoit doublement conquise.

Alboin. 553. Le même Alboin monté sur le trône. tua encore de sa main le roi même des Gépides, nommé Cunismond. Du crane de cemalheureux, il sit faire une coupe dont ils se servoit dans les festinspublics; et il épousa Rosemonde, sa fille, qui étoit tombée entre ses mains , avec plusieursautres captifs. Ce prince s'étoit fait estimer de Narses, qui le choisit pour venger l'injure que lui fit l'empereur Justin II, en le rappellant d'Italie, où ce grand homme avoit rendu les plus signalés services à l'empire. Ses envieux, à la tête desquels étoit l'impératrice Sophie, l'accuserent d'aspirer à la souveraineté. Comme il étoit eunuque, « je l'emploierai , dit cette prin-« cesse imprudemment, à distribuer « à mes femmes la quantité de laine « que chacune d'elles doit filer». «Oui, « répondit le vieil eunuque, et je hu « ourdirai une trame que je la défie de «' jamais finir ». En effet, avant que de partir, Narses laissa et expliqua à son ami Alboin , les moyens de s'établir en Italie. Il en profità habilement, sans éprouver beaucoup de difficultés de la part de Longin, successeur de Narsès. Il avoit changé le gouvernement des Goths, conservé par son prédécesseur. Au lieu des magistrats romains, Longin avoit mis dans chaque ville un duc qui réunissoit la puissance civile et militaire, sans excepter même de cette loi générale, Rome, dont il supprima le sénat, et qui eut aussi son duc. Pour lui, il prit le titre d'exarque, imité du gouvernement ecclésiastique, comme qui diroit Metropolitain ; c'està-dire, qu'il se reserva sur tous ces dues une inspection de juridiction; puisqu'il les déplacoit à sa volonté.

Longin fixa son séjour à Ravenne, ses successeurs l'imitérent; d'où leur est venu le nom d'exarques de Ravenne.

En trois ans Alboin fonda solidement le trône des Lombards, dans la partie d'Italie qui s'est nommée depuis Lombardie. Il prit Pavie pour sa capitale, afin de contenir plus aisément et plus surement le grand nombre de villes et leurs territoires qui se rendoient à lui, il laissa dans chacune de ces places une garnison proportionnée de Lombards, sous le gouvernement d'un officier qu'il honora du titre de duc. Ils ne devoient le porter qu'aussi long tems que le prince jugeroit à propos de leur conserver legouvernement. Il y en avoit trente six, quand Alboin descendit au tombeau par une mort tragique qu'il s'attira. Il donnoit un grand festin à ses fa-

n doffinit un grant cesta à ses la termy lir de vin sa coupe de cérémonie, qui étoit le crâne du pere de Rosenonde, il lui ordonna de la vuider. A cette horrible proposition, elle quitta la table avec précipitation, résolue de se venger. Elle s'adressa à un jeune officier d'une intrépidité reconnue,

nommé Hermichild. Il refusa. Mais la princesse, instruite d'un commerce secret qu'il avoit avec une de ses dames, se mit la nuit à sa place, et s'étant fait reconnoître le matin, elle lui fit comprendre qu'il n'y avoit plus à reculer, et que sa sureté dépendoit de la mort du roi. Hermichild s'associa des assassins. Tous ensemble se jeterent sur Alboin, pendant qu'il reposoit dans sa chambre après-dîner. Il voulut se défendre avec son épée; mais Rosemonde avoit eu soin qu'elle ne pût être tirée du fourreau. Un escabeau lui servit quelques momens à parer les coups; mais accablé par le nombre, il toniba et mourut.

Rosemonde, outre sa main, avoit promis au meurtrier le trône de Lombardie; mais l'exécution de ce dernier article rencontra des difficultés insurmontables. Les époux furent obligés de prendre la fuite pour se soustraire à la fureur des Lombards. Ils se sauvèrent à Ravenne, auprès de l'exarque Longin. Celui-ci croyant que l'hymen de Rosemonde, joint aux trésors qu'elle avoit apportés, pourroit l'aider à se fairc reconnoître roi d'Italie, l'engagea à se défaire de son mari. Aussi ambi-

tieuse que cruelle, elle présenta elleméme à son époux une coupe empoisonnée lorsqu'il sortoit du bain. Il en avoit à peine bu la moitié, qu'il en sentit l'effet dans ses entrailles. Aussitôt il se jettes urson épée, la porte à la gorge de sa perfide épouse, la force d'avaler le reste, et tous deux expirent dans d'affreuses douleurs.

Les Lombards elurent pour roi Clephis, un d'entre ent, homme de grande
distinction. Il étoit guerrier, et poussa
ses conquêtes jusqu'à Rome; mais sa
trop grande dureté déplut autant aux
Italiens soumis à son empire, qu'aux
Lombards ses compatriotes. Des complices des deux nations l'assassinèrent
avec sa Temme Messana. Les dues,
délivrés d'une autorité supérieure à
eux, trouvèrent très-bon de ne plus se
subordonner à un maître, et de gouverner chacun leur duché avec un
pouvoir absolu.

Malgré cette division de puissance qui morceloit les forces, les Lombards s'agrandissoient aux dépens de l'empire, parce que chaque duc s'étendoit le plus qu'il pouvoit autour de lui. Ces progrès déterminèrent l'empereur. Maxime à prendre de sérieuses me-

585.

sures pour conserver ce qui lui restoit en Italie. Outre une grande armée qu'illeva, moyennantunegrosse somme d'argent, il engagea Childebert, roi des Francs, à le seconder. Les Lombards, instruits de ces préparatifs, et jugeant qu'ils ne pourroient y résister sans un chef, élurent et placèrent sur le trône Autharts, fils de Cléphis.

Après avoir signale sa valeur par Autharis. quelques exploits militaires, ce prince fit connoître sa prudence par l'ordre qu'il mit dans le gouvernement. Il sentit qu'accoutumes à l'autorité comme l'étoient les ducs, il seroit difficile d'obtenir d'eux une soumission entière. C'est pourquoi il s'engagea à les maintenir dans leur gouvernement, eux et leurs enfans, à moins qu'ils ne se missent dans le cas d'être déposés par révolte ou crime de trahison, ce qu'on a appellé félonie. Ils jurérent de l'assister de toutes leurs forces en tems de guerre, et promirent de lui payer la moitié de leurs revenus pour souteur la dignité royale. Le reste leur étoit abandonné pour en disposer à leur volonté. Telles sont les premières loix des fiefs, dont quelques auteurs attribuent

l'origine aux Lombards; mais il paroît

que ce genre de possession étoit deja connu en France, et que les Lombards n'ent fait que l'assujétir à des réglemens que les attres nations ont ensuite adoptes. Autharis fit aussi publier plusieurs loix salutaires contre le vol, le meurtre, l'adultère et autres crimes. Il fit, dit-on, le premier roi de sa nation qui embrasas le christianisme. La plus grande partie de son peuple suivit son exemple; mais comme ils furent instruits par des évêques Ariens, ils demeurèrent long-tems infectés de cette hérésie.

Non-seulement Authoris veilloit à la tranquillité de ses sujets, par les bonnes loix qu'il leur donna, mais il pourvut aussi à leur sureté, en écartant aussi les Francs de ses frontières avec de riches présens. Ce ne fut pas par pusillanimité qu'il employa ce moyen; car ces peuples étant revenus, au mépris de leur parole, il alla à leur rencontre, et les chassa. Par les conquêtes qu'il fit ensuite en Italie, les possessions des Lombards se trouvèrent mélées avec celles de l'empire, c'est-à dire avec celles de l'exarcat. Rome appartint à cette dernière puissance, ou plutôt elle resta dans un état incertain, qui n'étoit ni sujetion, ni liberté, sous la protection tantôt des rois, tantôt des exarques. Il en fut de même de beaucoup de duchés, qui ne rendoient qu'une obéissance précaire à l'autorité dont ils dépendoient. De-là des guerres continuelles entre les exarques et leurs ducs, entre les ducs Lombards et leurs rois, entre les rois et les exarques. La domination des exarques s'étendoit sur-tout dans le Boulonois, la Romagne, la Marche, le duché d'Urbin, et dans les provinces qui composent le royaume de Naples. Autharis possédoit tout le reste. Il pénétra jusqu'à la pointe la plus reculée de la Calabre, entra à cheval dans la mer, et frappant de sa lance un pilier situé sur le rivage : « Ce « seront-là, dit il, les bornes de l'em-« pire des Lombards ». Ce pilier a subsisté long-tems, et s'appelloit le pilier d'Autharis. On peut reprocher à ce prince, comme un défaut de politique, d'avoir laissé prendre à quelquesuns des ducs, sur-tout à ceux de Benevent, une puissance qui fut souvent à charge à ses successeurs. Peut-être ne put-il pas faire autrement. Il mourut empoisonné dans Pavie, sa capitale, après huit ans de règne, sans qu'on ait

pu savoir ni les anteurs, ni les causes de ce crime; à moins qu'on ne suppose que sa puissance commençoit à offus-

quer les grands.

Autharis ne laissa point d'enfans; mais une veuve nommee Theudelinde si estimée, qu'on s'en rapporta à elle pour le choix d'un roi. Elle ne trompa pas la confiance de sa nation. Ce fut un mérite généralement reconnu qui ob. tint la couronne et sa main à Agilulf, duc de Turin, proche parent du defunt. Son règne fut long et heureux; quoique la paix en ait souvent été traversée par des guerres intestines, c'està dire avec ses ducs; mais il sut en écarter les grandes horreurs, sur-tout celles des guerres étrangères, dont il garantit ses sujets, pendant que ceux de l'exarcat étoient tourmentes tantôt par les Francs, tantôt par les Huns. Ces derniers en massacrérent un grand nombre, et emmenérent les semmes et les enfans. Agidulf se laissa engager par la reine à embrasser la religion catholique. Il fit reconnoître roi de son vivant Adaluald, son fils, qui lui succéda.

Adahuald. Ce prince gouvernoit avec sagesse.

615. lorsqu'un envoyé de l'empereur Héra-

clius, abusant de la confiance qu'il avoit su lui inspirer ; lui fit prendre un breuvage qui le plongea dans une stupide melancolie. Sous prétexte ensuite que les nobles avoient formé une conspiration contrelui, le traitre engage le malheureux prince à en faire mourir douze. Ce massacre alarme les grands. Ils s'assemblent et placent sur le trône Ariovald, duc de Turin, qui avoit épousé Gundeberge, sœur d'Adaluald. Cette election alluma une guerre civile; mais elle dura peu, parce que Adaluald mourut. La reine Theudelinde, placée entre son gendre et son fils, mais plus portée pour cet enfant malheureux. mourut presqu'avec lui , consumée de tristesse.

La couronne ne garantit point Gundeberge, sa fille, d'un chagrin d'autant plus sensible qu'il étoit moins mérité. Elle eut le malheur de plaire à un des principaux seigneurs de la cour, nonmé Adaluf. Voyant ses feux méprisés, et craignant qu'elle ne découvrit au roi sa passion criminelle, il l'accusa d'une conspiration contre la vie de sou mari, dont le hut étois de donner sa main et le trône à Tato, duc d'Etrurie. Transporté de fureur et de jaldusie, Ario-

vald, sans examen, fait renfermer l'innocente reine dans un château. où elle étoit traitée durement. La connoissance de ses peines arrive jusqu'à Clotaire, roi des Francs. Il fait reprocher à celui des Lombards ses soupcons injurieux et cruels à l'égard de son épouse, sur la déposition d'un seul témoin. Dans les matières obscures. on s'en rapportoit au sort des armes. Ariovald ordonna le combat entre Adaluf et un champion que la reine choisit. Heureusement celui-ci remporta la victoire, et la princesse rentra dans tous ses droits.

Gundebert es Rotharis. 636.

Apparemment elle n'avoit pas perdu l'estime de la nation, ou la victoire de son champion la lui rendit, puisqu'à la mort de son époux, qui ne tarda pas, les Lombards lui déférèrent, comme à sa mère Theudelinde, le droit de se donner un époux qui seroit leurroi. Gundeberge se détermina pour Rhotaris, homme accompli, mais arien zélé. Les Lombards n'avoient eu jusqu'à lui que des contumes verbales, il leur écrivit des loix, que d'habiles jurisconsultes ont quelquefois préférées aux romaines. On ne peut du moins disconvenir que la manière de les rédiger

ne l'emportât chez les Lombards. Chez les Romains, l'empereur étoit l'unique législateur, de sorte que la volonté du prince constituoit proprement la loi. Mais les rois lombards ne s'arrogerent pas cette puissance. Ils ne donnérent à leur résolution forcedeloi, qu'après que dans une assemblée solennelle, convoquée pour cet effet, elle avoit été murement examinée et approuvée par les principaux seigneurs. Photaris jugea que cette forme , qu'il introduisit , ne nuiroit pas à la puissance. Son attachementà l'arianisme causa quelques troubles dans son royaume, presque tout catholique. Il y en eut aussi à Rome à l'occasion de quelques prétentions des exarques. Cette ancienne capitale du monde ne s'accoutumoit pas au joug. Rhotaris ne se mêla pas de ces querelles, non plus que de celles des exarques avec leurs ducs. Un des exarques avoit pris le titre de roi, croyant être soutenu par ses soldats; mais ils le massacrèrent. Les ducs, tant lombards que romains, eurent aussi entre eux des guerres qui n'altérèrent pas la tranquillité de Rhotaris. Il laissa son royaume à son fils Rodoald. Ce jeune prince ne retraça pas la sagesse de son père. Il avoit été associé au trêne quatre ans auparavant. Mais il ne régna qu'un an seul : un lombard, dont il avoit débauché-la femme, le tua. L'histoire ne dit rien d'Aripert, que la nation mit à sa place, sinon qu'il fit hâtir un superbe oratoire à Pavie, et qu'il partagea son royaume entre ses deux fils. Partharit, l'ainé, choisit Milan pour le lieu de sa résidence, et Gundebert alla fixer son séjour à Pavie.

Partharit.

Par ce partage, Grimoald, duc de Bénevent, se trouva plus fort que chacun de ces deux frères. Il joignit de plus la trahison à la ruse, pour s'emparer de tout le royaume. Gundebert, mécontent de sa position, à laquelle cependant il n'auroit pas dû s'attendre comme cadet, médita de s'approprier celle de son aîné , fit part de son dessein au duc de Bénevent, et le pria de l'aider. Grimoald vint trouver Gundebert à pavie. Il lui avoit fait insinuer que son dessein étoit de le tuer. Le jeune monarque, en conséquence de cet avis perfide qu'on lui donna, prit une cuirasse sous sa robe. Le duc, en l'embrassant, fit semblant d'être étonné de le sentir armé. Il s'écria que certainement le roi vouloit

sc défaire de lui. En même tens, il le perça de son épée, et le fit tomber mort à ses picds. Il s'empara du palais et des trésors qui s'y trouvoient, et se fit proclamer roi. Un fils de Gundebert fut sauvé; c'étoit un enfant, Grimoald s'en mit peu en peine.

A la nouvelle de ce meurtre, Partharit abandonne Milan , y laisse Rodolinde, sa femme et son fils Cuniberg en bas age. Grimoald les fait transporter et garder à Bénevent. Il fait demander Partharitau roi des Avaris, chez lequel il s'étoit réfugié. Prêt à être livré , l'infortuné prince prend la résolution extrême de se jeter entre les bras de son rival. Grimoald, ou tlatté de cette confiance, ou voulant le paroître, le recoit avec affection; mais comme le neuple lui en marquoit beaucoup, celle de l'usurpateur diminue. Arnulf, que Partharit avoit employé pour obtenir cetasyle, s'aperçoit du changement, conseille au prince des évader. Comme il étoit gardé à vue, il change d'habits avec lui. A l'aide de ce déguisement, le prisonnier se sauve, et passe dans les Gaules. Quoique piqué du stratagême, Grimoald loua la fidélité d'Arnulf, et loin de lui en témoigner du

ressentiment, il lui laissa la liberté de rester ou de suivre son maître.

Grimoald porta la couronne plus dignement qu'il ne l'avoit acquise. Il donna le duché deBéneventà Romuald, son fils. Ce prince y fut attaqué par l'empereur Constant en personne. Son père courut à son secours, et voulut le faire avertir de sa prochaine arrivée par Gémald, tuteur du prince dans sa jeunesse, qu'il lui dépêcha. Ce messager fut pris. Il ne dissimula pas à l'empereur l'objet de sa mission. Constant exigea de lui, sous peine des plus cruels tourmens, de donner aux assiégés, du pied des remparts, un avis tout contraire, Il avance, et se voyant à portée d'être entendu, il crie à haute voix : « Prenez « courage, bannissez tout sentiment « de crainte, votre père arrive avec « une nombreuse armée. Cesoir même, « il gagnera les bords du Sangro. Je vous recommande ma chère femme « et mes enfans ; car je suis entre les « mains d'un ennemi perfide, qui, « dans le moment, va me faire mou-« rir ». Il ne prophétisa que trop vrai. L'empereur, qui auroit dû admirer sa grandeur d'ame, ordonna qu'on lui coupat la tête, et qu'on la jetat à l'aide

d'une machine dans la ville. Il fut puni de sa cruante par la défaite entière de son armée, et la perte de plusieurs villes que le roi Lombard lui prit. Grimoald profita de la paix qui suivi ce événemens, pour réformer et augmenter le code de Rotharis. La religion catholique, qu'il embrassa, devint sous son règne, et resta la religion dominante des Lombards.

Il voulut laisser le trône à Garibald son fils, mais Partharit revint des Gaules assez à tems pour s'en emparer. Il retrouva sa femme Rodelinde et Cunibgert, son fils, qu'il s'associa. Après sa mort, Alachis, duc de Bresse et de Trente, qui s'étoit deià permis, du vivant de Partharit, une révolte qui lui fut pardonnée, reprit le titre de roi. Il le soutint contre Cunibgert, à la tête d'une armée; mais sans vouloir consentir à un combat singulier que le roi légitime lui proposa pour épargner le sang. On en vint à une bataille. Un diacre de l'église de Pavie, nommé Zéno, ressemblant parfaitement à Cunibgert, de taille et de figure, vint le trouver-avant le combat, et le supplia instamment de lui permettre de revêtir son armure: « Si je peris, lui dit-il, la

« perte ne sera pas considérable; mais « de votre conservation dépend celle « de l'état et de l'église ». Le roi eut peine à accepter cette offre généreuse; mais ensin il y consentit, à la prière de ses sujets les plus affidés. En effet, tous les efforts des révoltés se portèrent par ordre de leur chef sur le simulacre du roi. Zeno fut tué et Cuniberg remporta la victoire que suivit un règne heureux. Comme Luilbert son fils étoit encore ieune, il le mit en mourant sous la tutelle d'Asprand, homme d'une naissance et d'un mérite distingué. Ragumbert duc de Turin, profita de la minorité pour envahir la puissance souveraine. Une victoire remportée sur Asprand le fit réussir; mais il monrut presqu'aussitôt, et laissa ses prétentions et ses forces à son fils Aripert, qui vainquit encore Asprand, et prit le jeune roi, qu'il fit ét ouffer dans un bain. De dépit de n'avoir pu saisir le tuteur, il fit crever les yeux à son fils, couper le nez et les oreilles à sa femme et à sa fille. Il épargna Luitprand en considération de son extrême jeunesse, et le renvoya même à son père. La providence le réservoit à de grandes choses. Cette même providence ménagea des ressources à Asprand. Il trouva moyen de lever une armée tant de Lombards que d'étrangers, livra bataille à l'usurpateur qui se noyadans le Tésin en fuyant. Ce genre de mort lui épargna peut être le châtiment des cruautés qu'il avoit commises sur un enfant, une femme et une fille innocentes. On remarque qu'il gouverna avec douceur et équité, et qu'il fut trèslibéral envers les églises, sur-tout celle de Rome qu'il enrichit de beaux domaines.

Asprand, ne regna que trois mois Luitprand. après sa victoire, et laissa à Luitprand, son fils, un trône environné de dangers. Le jeune prince les évita par la prudence et sa bravoure. On pouroit dire qu'il porta trop loin cette dernière qualité dans l'occasion suivante. Il sut que deux hommes de sa cour avoient conspiré contre lui, et n'attendoient que l'occasion favorable d'exécuter leur noir complot. Il les emmène à la promenade dans un bois touffu, et mettant l'épée à la main, il leur reproche leur perfidie. « Vous pouvez, leur dita il, remplir vos vœux, puisque vous « me tenez seul ». Ce peu de mots, son geste, son regard, l'idée de la gépérosité du roi, fit sur eux une telle

impression, qu'ils tombérent à ses genoux, furent depuis ses plus fidèles serviteurs. Il étouffia, non moins heureusement, d'autres conspirations. Luatprand fut aussi un des législateurs des Lombards. Sous son règne commenca la puissance temporelle des papes. Il eut part aux circonstances qui accompagnèrent cet évènement.

Puissance des papes à Rome.

Rome, autrefois la capitale du monde, délaissée par Constantin, il y avoit environ deux siècles, plusieurs fois pillée, bouleversée, incendiée, se soutenoit par sa propre grandeur. Elle contenoit un évêque et un clergé trèsriches, un sénat, un duc dépendant des exarques, et ceux - ci soumis aux empereurs de Constantinople. Une autorité venue de si loin, avoit souvent peu de force contre les deux premiers corps, clergé et sénat, qui tenoient tous au peuple. Il étoit impossible aussi que ce peuple, encore sier de son ancienne majesté, ne se laissat plus volontiers conduire par les conseils de ses prêtres, et n'obeit plus volontiers aux magistrats nés dans son sein, qu'à des étrangers. Au fond il n'auroit voula pour maîtres, ni-les empereurs-Grecs, ni les Exarques, ni ses ducs, ni les Lombards.

722.

L'empereur Léon l'Isaurien, se mit en tête de détruire le culte des images. Il ordonna qu'elles fussent brisées dans tout son empire. Cet ordre arrivé à Ravenne, y causa beaucoup de trouble. Luitprand profita de la circonstance pour attaquer cette ville capitale de l'Exarcat. Il la prit. L'Exarque se sauva chez les Vénitiens, revint avec eux, et par leur aide rentra dans sa ville. L'empereur, non corrigé par ce qui qui étoit arrivé à Ravenne, lorsque l'Exarque avoit fait publier l'édit contre les images, lui ordonna de le faire exécuter à Rome. Pour y réussir, il y envoya trois officiers qui devoient se concerter avec le duc de Rome, pour arrêter le pape Grégoire, le lui envoyer ou le tuer. L'Exarque étoit chargé de favoriser leurs efforts. Il mitdes troupes sur pied. Luitprand, quoique mécontent de Gregoire, qui n'avoit pas peu contribué à armer les Vénitiens, lorsqu'ils lui avoient arraché Ravenne sa conquête, promit cependant son secours au pontife. Sous prétexte de le défendre, il se mit à prendre toutes les places de l'Exarcat. L'Exarque fut tué dans Ravenne, qui cependant resta au pouvoir de Léon. Il envoya un autre

720.

Exarque, toujours chargé de se défaire du pape; mais les assassins furent découverts.

Ces tentatives contre la liberté et la vie d'un homme généralement estimé, ces tentatives toujours accompagnées du projet contre les images, parurent aux Romains une véritable persécution, et leur firent prendre la résolution de secouer le joug des empereurs Grees. Luitprand ne demandoit pas mieux que de les aider; mais sans doute pour se mettre à la place de leur ancien maître. Ils rejetèrent ce secours intéressé, et se firent un gouvernement indépendant, composé de leurs magistrats élus par eux-mêmes, et du pape comme simple chef. Le roi des Lombards ne fut pas plus content de cet arrangement que l'Exarque. Tous les deux se réunirent pour soumettre Rome; sauf à voir ensuite quelles loix ils lui donneroient. Luitprand étoit généreux. Il venoit de donner un exemple frappant de clémence, en pardonnant au duc de Spolette, sa révolte, lorsqu'il le vit humilié à ses pieds. Grégoire sortit avec quelques ecclésiastiques et les principans de Rome, alla droit à la tente du roi , sans autre pré-

741.

caution que la confinuce en sa générosité. Le pontife lui fit un discours si touchant, que le monarque se jeta luimême aux pieds du pape à la vue de son armée. Il entra dans l'église de St.-Pierre, déposa sur le tombeau de apôtres, son ceinturon, son épée, son gantelet, son manteau royal, sa couronne d'or, sa croix d'argent, promit au pontife son secours pour la suite, et le reconcilia avec l'Exarque.

 Grégoire également en garde contre les Exarques, qui ne pouvoient cesser d'envier la liberté des Romains, et contre les Lombards quine se donnoient sans doute un air de protection que pour les asservir, imagina de se procurer un moven de défense contre tous les deux, dans l'intervention de Charles Martel, roi des Francs, célebre par ses victoires. Le pontife lui envoya une magnifique ambassade. Les Romains lui offrirent de le reconnoître pour protecteur, et de lui déférer la qualité de consul dont Clovis avoit été autrefois revêtu. Charles s'engagea à les défendre, et à venir lui-même en Italie, à la tête d'une puissante armée, s'il étoit nécessaire. Les ambassadeurs revinrent comblés d'amitié. et chargés de présens le prémier fruit de cette alliance, fut la levée du siège que Luibprand venoit eucore de mettre devant Rome. Il s'en retira cependant moins par crainte du roi des Francs, que par considération pour le pape Zacharie, successeur de Grégoire. Le roi des Lombards estimoit et respectoit infiniment ce pontife.

Au premier bienfait de laisser Rome libre, il ajouta à la prière du pontife, la restitution des quatre villes principales du duché Romain, qu'il avoit prises. Luitprand mourut généralement regretté de ses sujets, avec lesquels il vivoit comme un père avec ses enfans. Il laissa le royaume à son petit-fils Hildebrand, qu'il avoit associé au trône. Pour sa jeunesse ou pour d'autres motifs, les Lombards le déposérent au bout de sept mois, et élurent à sa place Rachis duc de Frioul, personnage distingué par sa piété, et d'autres qualités éminentes. Il voulut faire valoir de nouveau les prétentions de son prédécesseur sur le duché Romain. Non-seulement Zacharie le détourna de ce dessein, mais ses discours firent tant d'impression sur ce prince, qu'il renonça à la royauté, prit l'habit de Saint-Benoit, dans le

monastère du Mont-Cassin, et y passa le reste de ses jours. Sa femme et sa

fille suivirent son exemple.

Les Lombards mirent à sa place son Astolphe. frère Astolphe. Dans le même tems . Etienne II montoit sur le siège de Rome. Soit qu'il n'eut pas le talent persuasif de Zacharie, soit qu'Astolphe ne fut pas homme à se laisser gagner comme Luitprand et Rachis, il resista aux instances d'Etienne dans une occasion importante. Le roi des Lombards avoit enfin pris Ravenne. Il changea l'exarcat en duché, et prétendit se mettre en possession de tout ce qui en avoit dépendu, par conséquent de tout le duche Romain, et de Rome même qu'il somma de reconnoître son autorité. Envain le pape remontra que depuis plusieurs années Rome n'étoit plus soumise à l'exarcat, que l'empereur d'Orient n'y avoit ni officiers ni juridiction. Etienne employa aussi un autre moyen qui sembloit contredire cette assertion: mais guand on est embarrassé tout est bon. Il écrivit à l'empereur d'envoyer promptement une armée en Italie, s'il vouloit conserver son autorité sur ce qui restoit de l'exarcat et sur Rome même. Ces démarches ne ralentissoient tom. 6.

751.

pas les efforts et les ruses d'Astolphe. Le pape éconduit de tous côtés, écrit à Pepin, successeur de Charles Martel, et la réponse se faisant trop attendre, il part lui-même pour la France. Pepin ne se donne que le tems nécessaire aux préparatifs, fond en Italie à la tête d'une puissante armée, renverse tout devant lui, et réduit Astolphe à se renfermer dans Pavie sa capitale. Le monarque français n'en lève le siège, qu'après l'engagement pris par le roi Lombard, de rendre les places du duché Romain, avec l'exarcat et la marche d'Ancône, de les rendre, non à l'empereur d'Orient, mais au pape.

Astolphe le jura, mais les Francs ne furent pas plutôt partis, qu'il reprit tout ce qu'il avoit cédé, s'approcha de Rome, et la réduisit dans une grande détresse. Il se flattoit que Pepin ne repasseroit plus les Alpes. Son espérance fut trompée. Pepin revint, renferma encore Astolphe dans sa capitale, et lui imposa les mêmes conditions, comme vainqueur des Lombards, et par conséquent maître de disposer de l'exarcat et des autres possessions qui leur avoient été soumises par le droit de conquête. Cette fois, le roi de France

prit des mesures certaines. Sa donation à Etienne eut son plein effet: il en fit signer l'acte par les principaux seigneurs Francais, le fit placer sur le tombeau de Saint Pierre, et conserva le double dans les archives de son royaume. Des commissaires de sa part, accompagnés de ceux ditroi des Lombards, furent envoyés dans toutes les villes, pour faire reconnoître la puissance de l'église Romaine, et la cession d'Astolphe. On croît que ce prince travailloit à se relever de cette humiliation, lorsqu'il fut tué à la chasse par un sanglier.

Il ne laissa pas d'enfant, Didier duc de Toscane fut proclamé roi. Rachis ent quelqu'envie de quitter le froe pour reprendrela couronne; à la sollicitation de Didier, le pape le détermina à renoncer à son desir. Didier cut des déméles avec Etienne III, successeur d'Etienne II. Le pape lui envoya des ambassadeurs chargés de traiter, Le Lombard, sans égard pour le droit des gens, leur fit crever les yeux. Il ne douta pas après une action ansi cruelle, que lepontifen entrecoursauroide France. Afin de lui der cetteressource, malgré le pape, il maria ses deux filles à Charles

et à Carloman; auxquels Pepin avoit

partagé son royaume.

Ces mariages qu'il regardoit comme 🛸 une assurance de félicité, surent la cause de ses malheurs. Charles qu'on a depuis appellé Charlemagne répudia sa femme qui revint chez son père. Carloman mourut et laissa deux fils à Berthe sa femme. Cette princesse ne se croyant pas en sureté à la cour de son beau frère, se retira aussi en Lombardie avec ses enfans. Didier irrité de l'affront fait à sa première fille, et de la disgrace de la seconde, voulut engager le pape Adrien successeur d'Etienne, à sacrer ses deux petits fils, rois de la partie de France qui avoit appartenue à Carloman leur père. Outre les embarras qu'il vouloit par vengeance susciter à Charlemagne, son dessein étoit d'embrouiller tellement les affaires de ce royaume, que le pape n'en pûttirer de secours, quand lui même revendiqueroit contre lui , les anciens domaines de l'exarcat et Ravene même, commeil yétoit décidé. Aussi habile que lui, Adrien résista à son desir, et se concilia par la les bonnes graces de Charlemagne; de sorté que quand Didier mit ses desseins

à découvert, prenant plusieurs des villes cédées au saint siège par Pepin, ct avançant même jusqu'à Rome,

Adrien invoqua Charlemagne.

Malgré tous les efforts de Didier, ce prince repassa les Alpes, et mit le siège devant Veronne, où étoient renfermés Berthe et ses enfans. Il les prit, les envoya en France, et on n'en à pas entendu parler depuis. Comme Pepin, son père, avoit repoussé Luitprand jusques dans les murs de Pavie sa capitale, Charlemagne, après une bataille meurtrière, forca Didier de s'y renfermer aussi. Pendant le siége, il se rendit à Rome, et y fit une entrée solennelle, et confirma la donation de Pepin son père avec toutes les formalités qui pouvoient lui concilier l'authenticité la plus irréfragable. C'est même un problême de savoir si Charlemagne se retint la souveraineté de Rome et la juridiction. Mais quelqu'ait été le droit, le fait est que les empereurs successeurs de Charlemagne ne l'ont jamais exercé, que quand ils se sont trouvés les plus forts. En quittant Rome, Charlemagne retourna devant Pavie. Une maladie contagieuse attaqua la garnison et les habitans : elle emportoit chaque jour un grand nombre de citovens et de soldats. Le malheureux Didier, accablé de tant de maux, fut obligé à la fin de se rendre avec sa femme et se enfans, Charlemagne les envoya tous en France, où ils inirent leurs jours.

Après cette conquête, Charlemagne se fit couronner roi de Lombardie par l'archeveque de Milan. Il retourna ensuite à Rome pour régler avec Adrien le gouvernement des états qu'il venoit d'acquerir. Il conserva en très-grande partie celui des Lombards, permit à toutes les villes de vivre sous les lois Romaines ou Lombardes qu'elles voudroient choisir. Aux Ducs, il joignit des Marquis, c'est-à-dire gouverneurs des Marches, nom qu'on donnoit aux frontières. Ainsi l'autorité des Ducs se trouvoit restreinte. Le tribut qu'il imposa à ses nouveaux sujets fut trèsléger. Sous ce prince, il setrouva quatre puissances principales en Italie : la Sienne, sous le nom de royaume de Lombardie, celles des Vénitiens, des papes et des empereurs d'Orient.

A l'époque où nous entrons l'univers changeoit de face; de grandes nations couvroient le globe sous les noms anciens, mais ce n'étoient plus les mêmes

578.

hommes ni les mêmes gouvernemens, encore moins les mêmes religions.

## ARABES.

Mahomet parut. Sous l'étendard de Mahomet, ce conquérant enthousiaste, et sous les drapeaux de ses successeurs, les Arabes, dont nous avons crayonné l'enfance, s'agrandirent et étendirent leur domination en Asie, en Afrique, et jusques en Europe. Aucun moment ne pouvoit être plus favorable aux succès du nouveau législateur. Le luxe et la mollesse des Grecs, la foiblesse de l'empire romain, la décadence des Persans, la corruption et la division qui régnoient parmi les chrétiens, annoncoient en Asie un ébranlement géneral. Des imaginations sans règle, des mœurs sans frein, étoient susceptibles les premières de tous les écarts, les secondes de tous les excès. Mahomet, propre à profiter de ces circonstances. naquit à la Mecque, ville de l'Arabie heureuse, à la fin du sixième siècle, d'une famille dout les docteurs musulmans font remonter l'origine par une filiation directe jusqu'à Abraham.

Il ne se déclara prophète et envoyé

de Dieu qu'à l'âge de quarante ans. Ses sectateurs remplissent cet intervalle de prodiges qui commencent des sa naissance. Il sortit avec lui du sein de sa mère, une lumière extraordinaire qui éclaira toute la Syrie. En lui donnant naissance elle se jeta à genoux, et prononça dévotement ces paroles : « Dieu « est grand; il n'y a qu'un seul Dieu. » Il naquit circoncis. A ce moment, tous les démons ou mauvais génies, posés en sentinelles dans les étoiles et dans les signes du zodiaque, pour tenter les habitans du ciel, en furent précipités. Dès-lors, ils cessèrent d'animer les idoles, de rendre des oracles, et ils perdirent tout leur pouvoir. Le feu sacré des Persans s'éteignit. Les eaux d'un lac révéré tarirent. Un terrible tremblement de terre renversa une grande partie du palais du roi de Perse, et quatorze de ses tours. Quand le monarque voulut savoir la cause de cet évènement, son devin lui annonca qu'après quatorze règnes, les Perses seroient subjugués, et leur trône occupé par les descendans d'un enfant qui venoit de naître à la Mecque. Ce roi alla visiter l'enfant, et annonca à ses parens sa grandeur future, tous faits dont on ne peut douter, parce que la mère de Mahomet les a ra-

contés.

Mahomet perdit son père à l'âge de de deux mois, sa mère à six ans, et fut successivementélevé par songrandpere et par un de ses oncles. Celui-ci le mena à treize ans en Syrie, où les affaires de son commerce l'appeloient. Mahomet s'y rendit habile, fut facteur d'une veuve nommée Khadija, qui l'épousa; il devint par là un des plus riches habitans de la Mecque. Avant son mariage, il s'étoit distingué sous la conduite de son oncle, dans une de ces guerres , que les tribus arabes se faisoient entre elles. Dès son premier voyage de Syrie avec son oncle, il avoit eu de fréquens entretiens avec un moine nestorien, nommé Sergius, qui lui donna connoissance de la doctrine des chrétiens et de celle des Juiss. Ces entretiens se renouvellèrent dans d'autres voyages; et on a des indices que Mahomet, quoiqu'éloigné, continua ses liaisons avec le moine syrien. Ainsi le prophète des musulmans commença sa mission avec trois moyens fort utiles à tout fondateur de secte; savoir : de

très-grandes richesses, une renommée de bravoure et d'habileté militaire, et une réputation de savoir, fort puissante sur des peuples ignorans, ou chancelans dans leurs opinions.

Tels étoient les habitans de la partie de l'Arabie, où demeuroit Maliomet. Liés par la nécessité du commerce avec les chrétiens nestoriens, eutichiens, et de toutes les sectes, avec les Juifs et les idolâtres qui les environnoient, ils rapportoient, des contrées qu'ils fréquentoient, plus de dispositions au doute et à l'erreur, que de lumières. Il leur restoit cependant des lueurs de la religion primitive, mais si foibles, qu'elles différoient peu des ténèhres. La plupart ne reconnoissoient ni providence ni résurrection, ni état à venir. Ils n'avoient point d'idée des anges et des esprits, ne pratiquoient ni liturgie ni culte, excepté une profonde vénération pourla cabaa, ou maison d'Abraham, transportée à la Mecque par miracle. Ils la visitoient avec un grand respect accompagné d'ablutions, de prières et de prostrations. D'ailleurs, ils s'accordoient à croire l'existence d'un .-Dieu unique. Mahomet fit de ce dogme

le fondement de sa religion. Il conserva aussi les pélerinages à la Cabaa, et les purifications rafraîchissantes, si nécessaires dans ces climats brûlans. S'il écarta les idolâtres en professant un seul Dieu, il les rapprocha de lui par l'appât d'une morale toute voluptueuse. Les plaisirs qu'il promit dans une autre vie, firent desirer la résurrection, et comme il les annonça principalement destinés à ceux qui périroient pour sa cause, il se fit des soldats enthousiastes, intrépides dans le danger, où ils se jetoient sans précaution, imbus qu'ils étoient des principes du fatalisme ; c'est-à dire , de l'opinion que notre heure cant marquee dans le ciel, nous devons nous précipiter, sans nous embarrasser de l'évenement, qui est indépendant de toutes les mesures humaines. Enfin. ce n'étoit pas une nouvelle religion que Mahomet prétendoit enseigner. mais rétablir, disoit-il, la seule véritable et ancienne professée par Adam, Noé, Abraham, Moise, Jesus et les autres prophètes.

Après avoir concu son système, dont les développemens n'eurent lieu que successivement, Mahomet mène Khadija sa femme dans une caverne du mont Hara, proche la Mecque. Là, il lui révèle que l'ange Gabriël lui a apparu et lui a déclaré qu'il est désigne pour être l'apôtre de Dieu. Elle le croit pieusement, et pleine de joic , elle va faire part de cette déclaration à Waraka, son cousin, qui étoit chrétien , savoit lire et écrire, et étoit passablement versé dans la lecture de l'ancien et du nouveau testament. Soit simplicité, soit politique, Waraka paroît ajouter foi à la révélation de son parent. Mahomet est si transportée de cette conquête, qu'il fait sept fois le tour de la Cabaa, en actions de grâces. Le secret circule dans la famille. Les uns y croient, les autres en rient. Outre sa vieille nourrice et d'autres femmes, Ali, pupille de Mahomet et son' parent, agé de douze ou quatorze ans, est, après Waraka, son premier sectateur. Il est suivi par un homme beaucoup plus important, nommé Abu Becr, trèsconsidéré dans la tribu des Koréishites; dont une partie se déclara ouvertement pour le nouveau prophète. Cependant', n'étant pas encore sûr du zèle de ses partisans, Mahomet catéchisoit en

secret. Le jeune Ali l'aidoit heaucoup dans cette fonction. Pour Ahu Beer ; il préchoit la véracité de Mahomet, et se rendoit garant de toutes les visions du prophète, de ses entrevues avec les anges, et de ses entretiens avec Dieu.

Quand le prophète se vit un assez grand nombre de disciples, il appela les principaux à un festin, et leur tint ce discours : « Je ne connois personne « qui puisse offrir aux hommes rien « de plus excellent, que la loi que je « vous présente aujourd'hui. Je vous « offre la félicité de ce monde et de « celui qui est à venir. Le tout-puis-« sant m'a commandé de vous appeler « à lui. Qui d'entre vous veut être « mon aide, mon frère, mon lieu-« tenant »? Tous balançoient et gardoient le silence. Le jeune Ali enflammé de l'ardeur de son âge, se lève et dit : « C'est moi , ô prophète ! qui « veux être ton lieutenant. Je casse-« rai les dents, j'arracherai les yeux, « je fenderai le ventre et je romprai « les jambes à tous ceux qui s'oppo-« scront à toi. » Mahomet l'embrasse et s'écrie : « Voici mon lieutenant, et « soumettez-vous à lui et lui obéissez ». Ainsi cette religion montroit dès son berceau son caractère violent et intolérant.

Quelques uns des assistans rirent de la saillie du jeune Adepte; mais elle encouragea le prophète à ne se plus renfermer dans l'instruction secrète; il se mit à prêcher publiquement. Les uns l'approuvoient, les autres le condamnoient. De cette diversité d'opinions, nacquit la discorde dans la tribu de Mahomet, même dans sa propre famille. Les Koréishites se tourmentèrent, se persécutèrent les uns les autres. Beaucoup de ses partisans furent contraints de fuir jusqu'en Ethiopie. Pour lui , il resta à la Mecque , en butte à la haine du parti contraire, assailli même par la populace, que les adorateurs des idoles soulevoient contre lui, lorsqu'il prêchoit contre leur culte. L'animosité en vint au point qu'il crut prudent de se retirer à Tayet petite ville éloignée de vingt lieues, où il avoit des parens, mais il n'y fut pas mieux traité, et revint à la Mecque:

Pendant douze ans écoulés depuis qu'il s'étoit déclaré prophète dans la caverne du Mont-Hara, il avoit eu beaucoup de visions; mais aucune n'approche de celle dont nous allons donner l'idée. Par elle on peut juger plus ou moins de toutes les antres. Etantuniour couché à l'air entre deux collines près de la Mecque, l'ange Gabriel accompagné d'un autre esprit céleste l'aborde, lui ouvre le cœur, en exprime la goute noire, on le principe du peché originel, lave ce cœur, le remplit de foi et de science, et le remet à sa place. Ensuite Gabriel porté sur ses soixante et dix paires d'aîles amène à Mahomet la juinent Al-Borak, la monture ordinaire des prophètes. Cet animal aussi blanc que du lait , ressemble également à un âne ct à un mulet, plus grand que le premier, plus petit que le second. Il a une face humaine, et des mâchoires de cheval, ce qui n'est pas aisé à peindre. Ses yeux brillent comme les étoiles, et sont percans comme le soleil. Il a deux aîles d'aigle. Il va avec une vîtesse comparable à l'éclair. Al Borak entend, raisonne, mais il ne parle pas. Cependant quand Mahomet voulut la monter, aprèss'être cabrée, avoir ruée; sur ce que Gabriel lui dit : « Obéis à Mahoa met; » par extraordinaire elle parla.

« Ouoi , dit-elle , c'est Mahomet le « médiateur , l'ambassadeur et l'au-« teur de la nouvelle religion, dont « l'article fondamentale est, il n'y a a point de dieu que Dieu. Oui, réco pond Gabriel, c'estici Mahomet le « prince des enfans d'Adam , le prea mier entre tous les prophètes et les « apôtres. Il est le sceau. Sa religion « est l'orthodoxie. Tous les hommes « espèrent entrer dans le paradis par « son intercession. Le paradis est û sa « droite, et le feu de l'enfer à sa gau-« che. Quiconque l'accusera de men-« songe sera précipité dans l'enfer. O « Gabriel, répond Al-Borak, je t'en « conjure , obtiens de Mahomet que a par son intercession, je puisse entrer « au paradis au jour de la résurrec-« tion ». Le prophète lui dit : « Sois « tranquille Al-Borak, tu seras par a mon intercession, avec moi en pa-« radis. La bête aussitôt approche, présente son dos. Le prophète monte

et part.
En un clin-d'œil, il arrive à Jérusalem, entre dans le temple où il est recu àvec empressement et respect par Abraham, Moïse et Jésus. Il laisse Borak, et par une échelle de lumière,

il monte avec Gabriel jusqu'au premier ciel, qui est de pur argent. Les étoiles grosses comme des montagnes y sont suspendues avec des chaînes d'or. Il y rencontre un vieillard décrépit qu'il reconnoit pour Adam. Adam se recommande à ses prières. Ce ciel est plein d'anges de toutes sortes de formes qui prient chacun pour les animaux qu'ils représentent. Ceux qui sont sous la figure d'hommes, prient pour les hommes. La curiosité la plus singulière de ce ciel est le grand coq, blanc comme la neige, si grand que sa tête touche au second ciel éloigné du premier d'un espace qu'on ne parcouroit qu'en cinq cents ans. C'est le principal ange des coqs. Son chant est si éclatant, que tous les habitans de la terre l'entendent ex cepté les hommes. Quand il chante, tous les coqs qui sont sur la terre chantent avec lui, et Dieu se plait singulièrement à cette mélodie. Le second ciel éloigné du premier

Le second ciel éloigné du premier de cinq cents années de chemin est de fer. Mahomet y vit...., et que n'y vit.il pas? Ainsi que dans les autres, jusqu'au septième, faits l'un de diamans, l'autre d'émeraudes, d'airain, d'or le plus pur, d'hyacintes, tous éloi-

gnés au moins de cinq cents années de chemin, que Mahomet parcourt avec une vîtesse qui ne l'empêche pas de remarquer ce qu'il y a de curieux et d'important dans chacun. Dans l'un Jésus et Jean l'appèlent le plus excellent des hommes et des prophètes. Il y trouve un ange anssi grand que le coq; mais c'est un pain auprès de celui du troisième ciel, dont la taille peut s'estimer, parce qu'entre ses deux yeux, il y a un espace de soixante dix mille journées de chemin. Il a sous ses ordres cent mille anges. Assis à une table devant un grand livre, il ne fait qu'écrire et effacer. Ceux qu'il écrit naissent. Ceux qu'il efface meurent. Là, David et Salomon recoivent Mahomet trèscivilement. Dans un autre ciel, il est accueilli très-poliment par le patriarche Joseph, et encore deux grands anges. Le premier est dans le deuil, et gémit sans cesse sur les péchés des hommes, Le second environné de lumière apprit au prophète les inclinations et prostrations commandées dans la prière.

Moïse, Aaron, Enoch, Abraham, Jean Baptiste se relayoient, pour ainsi dire, afia de lui faire les houneurs de tous ces ciels. La plus étonnante des

créatures habitoit le sixième : savoir un ange qui avoit soixante dix mille têtes. Chaque tête, comme on peut croire, autant de bouches, chaque bouche autant de langues, chaque langue dans un langage qui lui étoit propre, célébroit les louanges du seigneur. Sans doute un pen étourdi de ce concert, le prophète passe promptement au septième ciel où il trouve un arbre d'où pendent de gros fruits, plus doux que le mel. Il avoit bien gagné ce rafraîchissement. Un ange lui présente aussi trois coupes, l'une de l'ait, l'autre de vin , l'autre de miel. Il préfère le lait. Une voix fait entendre ces mots: « Tu as fait un heureux choix, « Mahomet; si tu avois bu du vin, ta « nation se seroit détournée du droit « chemin, et ses entreprises auroient « échoné, »

Enfin il arrive au trône du Tout-puissant. A côté, étoit tracée en caractères lumineux, cette inscription qui est devenue la devise des Musulmans : « il » « n'y a point d'autre Dieu que Dieu, « et Mahomet est son prophète. L'é-« ternel lui dit : avance et approche. » Il lui met une main sur la poitrine, et l'autre sur l'épaule. Cet attouchement répand en lui un froid aigu, qui le pénètre jusqu'à la moëlle des os, mais la présence de Dieu lui fait éprouver en même-tems une douceur ravissante et ineffable. Le prophète s'entretient familièrement avec le Tout-puissant, apprend de lui tout ce qu'il faut qu'il enseigne aux hommes, repasse par les sept ciels, trouve Borak à Jérusalem où il l'avoit laissé, remonte dessus, et arrive à la Mecque; tout cela en une seule nuit. J'apprehende, dit Mahomet à Gabriel, « que mes disciples « ne veuillent pas me croire, et ne " m'accusent de mensonge , quand je « leur raconterai toutes ces nouvelles. « Ne crains pas, ô Mahomet, lui dit « l'ange, Abu Becr ( qui signifie en « Arabe le témoinfidèle ) te justifiera.» En effet, lorsque Mahomet raconta à ses principaux prosélites l'histoire de son voyage, ils la trouvèrent si absurde, qu'ils firent tout ce qu'ils purent, pour l'empêcher d'en parler aux autres Koréishites; mais il ne les écouta pas, et en fit même part à un de ses plus implacables ennemis, qui la tourna en ridicule. Mais Abu Becr vint encore dans cette circonstance à son secours. On ne sait quel étoit le genre de persuasion de cet homme, soit force, soit éloquence, peut-être l'une et l'autre. Il affirma que rien n'étoit plus vrai que le voyage et ses circonstances. Comme les choses les plus absurdes n'étonnent plus, lorsque les esprits sont préparés, beaucoup de Koréishites crurent le témoin fidèle, d'autres au contraire apostasièrent. Il se forma entre les habitans de la Mecque un schisme dangereux. Mahomet tint bon. « Quand a mes adversaires, dit-il, poseroient « le soleil à leur droite et la lune à « gauche contre moi , je ne démordrai « pas de mon entreprise.» Il fit fairé à ses prosélytes un serment qu'on appella le serment des femmes , non qu'il y en ent aucune de présente, mais parce que ce fut celui qu'on exigea d'elles par la suite; il consistoit à renoncer à l'idolàtrie, ne point dérober, éviter la fornication, ne point tuer leurs enfans, selon la coutume des Arabes, lorsqu'elles n'auroient pas de quoi les nourrir, ne point calomnier, et obéir au prophète en tout ce qui seroit juste. Il n'étoit pas encore question ni de se défendre, ni d'attaquer. Mahomet jusqu'alors avoit déclaré que tout son ministère consistoit à exhorter et à prê-

cher. « Je ne suis, disoit il, autorisé à « forcer personne d'embrasser ma re . « ligion. Que l'on croie ou non à ma « parole, ce n'est pas mon affaire, « mais celle de Dieu. »

Mais il arriva que des missionnaires qu'il avoit envoyés à Médine, ville de l'Arabie heureuse, à près de cent lieues de la Mecque, firent d'ardens prosélytes. Il vinrent jurer fidélité à Mahomet, et promettre de le défendre contre les noirs et les rouges; c'està-dire, ainsi qu'ils l'entendoient, et que le comprit le prophète, de déclarer la guerre à toutes les nations qui entreprendroient de s'opposer à l'éta blissement de la nouvelle religion. Ce n'étoit pas seulement à la défense, c'étoit à des hostilités qu'ils s'engageoient. Mahomet déclara que Dieu lui avoit permis l'un et l'autre, et recut le serment de ces zélateurs. Cette espèce de conjuration, la division qui commencoit à régner à la Mccque, et qui menacoit d'une guerre civile , alarma les habitans. Les principaux tinrent conseil sur ce qu'ils avoient à faire. Le diable, dit Mahomet, y assista sous la figure d'un vieillard, et fit prendre

la résolution de le tuer. Il en fut instruit, et se sauva dans une caverne, où il courut risque de la vie, et delà à Médine, où on lui fit la réception la plus honorable. A cet évènement commence l'ère des Musulmans qu'ils appellent Hégire, le cest-à-dire, fuite, l'an 622 de la notre.

Sitôt que Mahomet fut retiré à Médine, il se déclara comme en état de gnerre avec ceux de la Mecque. Il pilla les caravanes de cette ville, et s'enrichit du butin. Les historiens musulmans donnent le nom superbe de batailles à des retites actions qui avoient lieu entre quelques centaines d'hommes. Dans la plus célèbre, il -y avoit trois cents hommes d'un côté, et neuf cents de l'autre . ceux-ci embarrassés de tout l'attirail d'une caravanne. Mahomet les attaqua avec trois cents guerriers. Il n'est point parlé en cette occasion de ses prouesses personnelles. On remarque seulement qu'avant le combat il prie dieu avec ferveur, et feint une défaillance, pendant laquelle il assure que dieu à promis la victoire. Il prend ensuite une poignée de poussière qu'il jette contre les ennemis en disant: « que

« leurs faces soient confondues, et qu'ils se dissipent comme cette poussière

emportée par le vent ».

Jamais l'inspiration divine ne manqua au prophète. Il la faisoit venir tantôt dans un songe, tantôt écrite sur des feuilles, qu'il se faisoit envoyer du ciel quand il en avoit besoin. Ces feuilles ont ensuite composé l'Alcoran, qui est l'évangile des Musulmans. Les rites, les cérémonies, les ablutions, de quel côté il falloit se tourner en priant, la Ramasan, ce jeune si sévère le jour, et sans frein la nuit pour la gloutonnerie et les plaisirs, tout étoit prévu et réglé par ces feuilles. Il s'en servoit même pour autoriser la paix , la guerre , la vengeance, et pour sanctifier ce que ces propres actions pouvoient avoir de bizarre, ou de répréhensible. En bon législateur, il donna sur la polygamie l'exemple et le prétexte. Il épousa jusqu'à douze femmes, quoique la loi n'en permette que quatre légitimes. Ay ézha. lille d'Abu Becr, qu'il prit à huit ans, devenue plus expérimentée, lui donna quelques soupçons, mais prudemment il ne voulut pas que ses ennemis pussent s'en réjouir, il les proscrivit dans un chapitre de l'alcoran sur la calom-

nie. Un autre révélation l'autorisa à épouser au grand scandale des bons Musulmant, la femme de Zeid, son fils adoptif, qui par complaisance pour son père, fit divorce avec son épouse. chérie. Enfin surpris avec une de ses servantes nommée Marie, par deux de ses femmes, qu'il privoit par là de la muit qui leur étoit due , il fit descendre du cicl la permission de violer les engagemens pris même avec serment. On crost que ce fut le danger qu'il courut dans une rixe de jeu, entre des gens ivres, qui le détermina à faire réveler la défense à ses disciples de boire des liqueurs fortes, et de jouer aux jeux de hazard. Quant à celle de manger du pore, il la doit à la loi des Juifs.

Cependant Mahomet n'étoit pas en parfaite intelligence avec cette nation. Dans une guerre qu'il eut contre les Juifs de Kaibar, non loiu de Médine, il prétendit avoir été ensorcelé par un d'entre eux. L'ange Gabriel lui apprit à rompre lesort que le Juif avoit jeté sur lui et ses deux filles. De quelles ruses nes sevoit pas le prophète pour rendre ses ennemis odieux, et toujours en interposant la divinité qui arrivoit à son tons. 6 c

secours? Elle lui manqua néanmoins dans un combat où il fut renversé, recut deux flèches dont une le blessa, et courut risque de la vie ; preuve qu'il · savoit, dans l'occasion, payer de sa personne, moyen que tout novateur qui veut réussir ne doit pas négliger. Ses succès amenèrent sous ses drapeaux des gens de toute religion, qui devinrent ses prosélites. Il ne manquoit pas de joindre au pillage des caravanes, aux irruptions sur ses voisins, les ressources du commerce. Il envoyoit dans les villes qui s'y distinguoient, et jusqu'à Constantinople, des agens qui lui servoient en même tems d'espions, pour l'avertir du départ des caravanes. Dejà il invitoit hautement les princes étrangers à embrasser sa religion, et il faisoit des menaces souvent suivies de l'effetà ceux qui le méprisoient. Quant à ses disciples, d'un coup-d'œil il les faisoit trembler. Jamais ils ne l'abordoient, qu'avec la plus profonde vénération et des marques de respect approchant de l'idolâtrie.

Les Mecquois furent long tems avant de se prêter à ces espèces d'adorations. Leur foi au propliète, éloit toujours plus que chancelante : ils le repousse-

rent de leurs murs, lorsqu'il tenta de s'y introduire pour remplir autour de la Cabaa les cérémonies qu'il avoit imaginées. Etant revenu mieux accompagné, ses compatriotes lui abandonnérent la ville, et se retirèrent sur les montagnes voisines. Il trouva les maisons vuides, et s'acquitta des obligations de son pélerinage sans commettre aucun désordre. Il revint une autre fois, les prit de force, et leur fit grâce. Cette générosité lui gagna les cœurs des Koreishites, la tribu la plus recommandable de l'Arabie. Les autres se soumirent à son exemple. Pour lui, il retourna à la Mecque en pompe, et enleva de la Cabaa les idôles qui y étoient conservées depuis un tems immémorial. On ignore quels étoient ces dieux adorés en Arabie. Ils ne ressembloient pas aux divinités Egyptiennes, Grecques ou Syriennes. Il paroît que c'étoit des attributs de dieu personnifiés. Mahomet les chassa de toute l'Arabie. Il faut rendre justice à son zèle pour le dogme de l'unité de dieu. Mahomet le fit dominer exclusivement, dans tous les pays qu'il subjugua. En seize ans à peuprès qui s'écoulèrent depuis sa fuite de la Mecque, il soumit la plus belle partie de l'Arabie heureuse, et jeta les fondemensd'un des plus vastes empires qui aient existé, et qui existent encore. Il mourut à Medine, âgé de soixante et un ans d'une maladie occasionnée, dit-on, par des restes de poison qui lui avoit été donné plusicurs années auparavant. Son tombeau se voit dans cette ville, où les Musulmans le visitent par simple dévotion; au lieu que le pelerinage de la Mecque est pour eux un devoir étroit. Ils sont obliges àce voyage une fois en leur vie, ou de payer quelqu'un pour le faire à leur place, ou de s'en racheter par des aumones.

Il importe peu de savoir que Mahomet étoit de moyenne taile, bien prortionné, d'un teunpérament sanguin, qu'il avoit la tête grosse, la barbe épaisse, les os gros et solides, les yeux noirs et bien fendus, le teint vermeil, les traits grands et réguliers, les sourcils longs, le nez aquilain, la bouche grande, les dents belles, les cheveux bien fournis, plats selon les uns, bouclés selon d'autres; toutes ces particularités sont assez indifférentes. Mais il ne l'est pas de découvrir, comment avec une ambition sans bornes, une luxure effrénée, un abandon sans ré-

serve à toutes ses passions, comment à l'aide de visions absurdes, de miracles ridicules, tels que d'avoir fenda la lune, comment denué de toutes connoissances, ne sachant même, dit on, pas lire, il a pu persuader aux Arabes, nation à la vérité peu cultivée, mais qui ne manque ni de sagacité, ni de sens, qu'il étoit un être privilégie, l'ami de Dieu, l'Apôtre, le prophète par excellence.

Mahomet, il est vvai, avoit beaucoup des qualités qui peuvent faire l'homme extraordinaire, la bravoure. l'éloquence, l'opiniatreté. Dans ses entreprises, un air affable ou imposaut, selon le besoin et les circonstances, l'art de se faire des amis, et l'art plus rare de les conserver ; mais ce qui le distingue et l'a fait reussir, c'est, non la persuasion, car on ne se persuade pas à soi même ces sortes de choses; mais l'attention constante et toujours soutenue de paroître persuadé qu'il éteit l'homme de dieu. Le jour, la mit, dans les affaires, dans les plaisirs, à l'armée, à la table, au milieu de ses femmes, jamais il n'oublia le rôle d'inspiré qu'il s'étoit imposé. Il y faisoit servir jusqu'aux évènemens naturels qui

y paroissoient le moins propres, tels que des attaques d'épilepsie auxquels il étoit sujet. Il les faisoit passer pour des extases. Une loupe entre les deux épaules, il l'appelloit le sceau de la prophétie. L'habitude de ne se point perdre de vue soi-même, de ne se permettre dans les instans les plus susceptibles de distraction, ni action, ni parole qui put détromper ceux qui l'environnoient, cette habitude ne leur laissa aucun moyen d'échapper à sa séduction. Paroissant convaincu, il convainquoit. La foi vient de l'estime. Du moindre doute, il faisoit un crime punissable. Cette opinion s'est conservée avec énergie chez ses sectateurs, par l'adresse qu'il a eu de joindre dans sa profession de foi, deux choses, dont la première est d'une vérité incontestable, et sert pour ainsi dire de passeport à l'autre. Dieu est un, et Mahomet est son prophete. Deux jours avant sa mort, malgré la foiblesse et l'accablement où le réduisoit une fièvre ardente, il prêcha et sit la prière publique en qualité de Calife et d'Iman , c'est-àdire, de chef du gouvernement et de Pontife.

Comme le trône et l'autel annoblis-

sent ce qui leur appartient, Mahomet, possesseur de l'un et de l'autre, a rendu pour ses disciples, digne d'observations, ce qui seroit dédaigné dans d'antres. On a conservé la memoire de ses courtisans, de ses amis, de leurs fonctions, de leurs plus ou moins d'accès auprès de lui, de ses femmes, de ses concubines, leur beauté et leurs défauts. Scs anes, ses chevaux, ses chameaux, ont été comptés et désignés par leurs noms. On a décrit ses chariots, ses armes; ses amenblemens; rien enfin de ce qui concerne les fonctions animales, même secrètes, l'heure des repas, du lever, du coucher, son exactitude, sa ponctualité dans toutes les choses, rien n'a été omis.

Les docteurs et commentateurs ne tarissent point sur les privilèges et les prérogatives de leur prophète. Les musulmans les plus dévôts passent une partie du jour à les compter, en roulant entre leurs doigts les grains de gros chapelets qu'ils portent à leur col. Cette litanie, qu'on abrégera beaucoup, est à -peu-près conque en ces termes: Mahomet, le dernier des prophètes dans l'ordre de création, est le premier dans l'ordre de la mission. Son nom est

écrit sur tontes les portes du paradis. Le diable en fut précipité quand il naquit. Il a parcouru tous les cieux. Mahomet supérieur à tous les autres hommes en esprit et en intelligence. Il a opéré trois mille miracles, sans compter l'alcoran, qui en contient lui seul soixante mille, puisque chaque verset est un miracle. Il a fendu la lune. Parson ordre, des pierres et des arbrès ont parlé. Des fontaines d'eau ont coulé de ses doigts. Dieu partage les bénédictions avec hii. Dieu a commandé au monde de lui obeir. Toute la terre lui appartient. Avant lui, elle étoit souillée par les chrétiens, par les idolatres et les juifs. Il l'a purifiée par sa doctrine. Mahomet a institué la prière, la coutume de se laver les mains après les repas, de faire un creux à un des côtés du sépulcre, la mode de porter des turbans avec des bandelettes pendantes par derrière, marque de distinction parmi les anges même. Sa famille ne paiera aucune taxe. Quoique pollué par l'ardeur de son tempérament, jamais il n'a perdu sa pureté. Mahomet a joui des prérogatives réfusées à tout autre, d'embrasser sa femme un jour de jeune, d'en épouser plus de quatre,

de commettre le meutre dans tont le territoiresacré, dans la Mecque même, de juger selon sa volonté, de recevoir des présens des cliens, de partager les terres même avant que de s'en être rendu maître. Ce qu'il y a de meilleur parmi le butin pris sur les ennemis lui appartient. Les anges lui obcissent. Celui de la mort n'a pris son ame qu'après lui en avoir demandé permission.

Comme les Médinoisignoroient cette circonstance, ils ne pouvoient se persnader que le prophète ent subi le sort commun aux autres hommes. Omar. un de ses capitaines les plus enthousiastes, s'écrioit : « Non , l'apôtre de « Dien n'est pas mort, il s'en est alle « seulement pour quelque tems, de la « même manière que fit Moise, qui « s'absenta d'Israël pendant quarante a jours, et revint ensuite vers son « peuple ». Il juroit d'exterminer quiconque diroit que l'envoyé de Dieu étoit mort. Mais Abu Becr, beau père du prophète, plus prudent, fit voir par l'alcoran même qu'il devoit mourir ; et la corruption qui commençoit à s'emparer du cadavre, devint une preuve démonstrative pour le peuple, qui ne fut pas scandaisé, puisque la chose

étoit prédite. Sa puissance et ses dignités, s'il y avoit un droit de succession, devoient passer à Ali, son gendre; mais les voix, après s'être balancées entre Omar et Abu Becr, prévalurent pour le dernier, et Ali lui-même le reconnut. Le prophète, avec tant de femmes, n'avoit eu qu'un seul fils, qui mourut très jeune.

Dès le tems de Mahomet, il s'étoit ler. Calife, éleyé des hommes rivaux de sa puis-

sance. I e prophète s'en défit. Mais il en survécut un dangereux, nommé Moseilama, chefd'une tribu puissante. On prétend qu'il avoit pris part à l'imposture de Mahomet; mais ne voulant pas être son inférieur, et aspirant à partager son empire, il lui écrivit : " Moseilama , apôtre de Dieu, à Ma-« homet, l'apôtre de Dieu. Que la a moité de la terre soit à toi, et l'autre a moitié à moi ». Mahomet lui répondit : « Mahomet, l'apôtre de Dieu, à a Moseilama l'imposteur. La terre « appartient à Dieu. Il l'a donné en « héritage à ceux de ses serviteurs qu'il « lui plait, et ceux qui le craignent auront une henreuse issue ». Cette heureuse issue, Moseilama tacha de se la procurer. Il gagna plus de terrein

qu'il n'en perdit dans le peu de mois qu'il survécut à Mahomet. Mais Abu Becr envoya contre lui une armée supérieure qui l'écrasa. Le calife assoupit aussi quelques révoltes qui s'étoient fomentées à l'occasion de la levée des . impôts et des schismes, des querelles d'opinions, qui avoient été assez animées pour faire craindre, dans les premiers instans, la dissolution totale de l'empire. Il parut jusqu'à des prophétesses, dont la séduction auroit pu être fatale à l'Islamisme, si elles n'eussent

été réprimées à tems.

De ce conflit, n'acquit une nouvelle ferveur dans les Musulmans qui étoient restés fidèles. Ils se firent un point d'honneur de propager leur religion et de l'étendre s'ils pouvoient par toute la terre. Abu-Becrétoit très-propre à diriger cette entreprise. Il montroit un profond respect pour la mémoire du prophète, paroissoit convaincu de la verité de sa mission, et étoit très-exac t à observer les pratiques les plus minutieuses. Ce calife ne paroît pas avoir été guerrier par lui-même; mais il a eu de grands généraux entre autres Kaled qui joignoit à la bravoure beauconp d'habileté, et sur-tout un zèle

outré, persécuteur même pour tout ce qui n'étoit pas Musu'man. Il avoit un fils nommé Said doué des mêmes qualités. A la tête de ses autres capitaines, dontl'énumération seroitlongue, on doit mettre Yezid, Obeidah, Derar, Rafi, Serjabil, soldats intrépides, alternativement commandans absolus et subalternes dociles. Abu Becr sut imprimer à ses armées le caractère d'enthousiasme qui prépare les succès. I es soldats se regardoient comme antant de missionnaires, chargés d'aller planter la foi dans tous les pays qui les environnoient, de substituer le croissant à la croix, au risque de leur vie, surs de la couronne du martyre, et des joies du paradis s'ils mouroient dans leur religiense entreprise.

Les camps étoient comme de grandes mosquées, où les prières se faisoient avec recueillement aux heures prescrites, autant que les opérations de la guerre le permettoient. Nul libertinage, nul désordre dans ces armées, quoiqu'il y eût beaucoup de femmés; elles marchoient, combattoient auprès de leurs peux, aussi patientes qu'eux dans les fatigues, et aussi intrépides daus les dangers. Un

même esprit, l'esprit de prosélitisme, animoit tontes ces troupes. Abu Becr, avoit soin de l'entretenir par des exhortations pathétiques qu'il envoyoit aux chefs, et qui étoient lues à la tête des bataillons. Une lettre, un simple billet, lui créoit des armées. Il ne fit qu'écrire à la Mecque ces mots : « Cette lettre cest pour vons faire, savoir que j'ai « dessein de retirer la Syrie des mains « des infidèles; et je veux que vous « sachiez qu'en combattant pour la « propagation de la vraie religion, vous « obeissez à Dieu ». Les Mecquois accoururent, campèrent autour de Médine, et y restèrent, malgré la disette de vivres, jusqu'à ce que l'armée Musulmane fût complète, et en état de se mettre en marche.

Au moment du départ, Abu Becr, à la vue de l'armée, pria Dieu de la remplir de courage, et de lui donner un heureux succès. Puis s'adressant au général, il lui dits « Ayez soi», Yézid, « de fraiter vos troupes avec affection « et douceur. Consultez vos officiers « dans tontes les occasions importantes. « Encourager vos soldats à combattre « vaillamment et de pied ferme. Si « vous remportez la victoire, ne tuez

« ni les vieillards, ni les femmes, ni « les enfans. Ne détruisez point les « palmiers. Ne brûlez point les blés, « ne coupez point les arbres, ne faites « point de mal au bétail, à l'exception « de ce que vous tuerez pour la nour-« riture de vos gens. Lorsque vous « aurez fait quelques traités ou quelque " accord, tenez inviolablement votre « parole. Ne tuez point les religieux, « qu'ils vivent dans les monastères, et « ne détruisez point les lieux où ils se « sont consacrés au service de Dieu. « Mais pour ces membres de la syna-« gogue de Satan, qui sont tonsurés, « fendez-leur la tête, à moins qu'ils ne « se fassent Masulmans, ou qu'ils ne « payent tribut ». Il entendoit apparemment par cestonsurés, les prêtres chrétiens, qui, par leurs exhortations et leur zèle, mettoient obstacle à la propagation du Mahométisme. Au reste, l'alternative de se faire Musulman, de payer tribut ou de périr, n'étoit pas pour les seuls chefs de la religion. Elle enveloppoit tous ceux que les armes Musulmanes atteignoient. De l'Arabie, qui fut subjuguée toute entière, elles pénétrèrent en Syrie, jusque dans les fertiles plaines de Damas. A l'aide des

forces que l'empereur Héraclius y envoya, cette ville soutint un long siège. Deux généraux Musulmans l'attaquoient des deux côtés opposés. Pendant qu'Obeidah entroit du sien par composition, Kaled forcoit l'autre. Ils se rencontrèrent dans la ville; l'un traitant les habitans avec douceur et humanité, l'autre mettant tout à feu et à sang. Prets à se charger, ils convinrent de se laisser chacun libre d'en user à sa volonté. De sorte que Damas offrit le singulier spectacle d'une ville, dont une partie, livrée aux horreurs de la guerre, retentissoit des cris de désespoir, et l'autre combloit de bénédictions son vainqueur pacifique.

Le règne d'Abu Becr ne dura pas Alcoran. trois ans. Il est célèbre non-seulement par ses conquêtes, qui sont étonnantes pour un si court espace, mais encore par le grand service qu'il rendit à la religion musulmane, en rédigeant l'alcoran. Il est composé de ces feuilles que Mahomet faisoit venir du ciel selon ses besoins, et d'autres qu'il composoit en particulier, pour servir dans l'occasion. Comme le prophète ne savoit pas lire, on dit que son secrétaire y inséroit quelquefois des notes de son

cru, qui dénaturoient le texte, et le rendoient même ridicule. Il fallut le purger de ces interpolations; ce qui n'étoit pas une tache aisée : rechercher et recueillir ce qui s'étoit egaré, et ce qui s'étoit perdu; y suppléer à l'aide de la mémoire et du témoignage des anciens. Abu Becr prit ce soin avec une attention portée jusqu'au scrupule. Son travail a produit cent quatorze chapitres, partagés à peu-près selon les matières. Tel est l'Alcoran, le livre sacré des Mahométans, dont ils disent que le style est inimitable, « un miracle « permanent, plus grand que la résur-« rection d'un mort ». Ils ont un autre livre, contenant les paroles et faits du prophète, nommé la Sonna, moins divin, mais très respecté.

La religion mahométane, à la différence de presque toutes les autres, n'a ni obligations, n'i sacrifices. Tout son rit consiste en prédications, prières et ablutions, auxquelles on doit ajouter la circoncision, le *Hamadan*, qui est le moistle jeune d'obligation, et le pelerinage à la Mecque, une fois dans sa vie. *Mahomet* en fondant les loix de police dans le code sacré, les a rendues reli<sub>p</sub>iouses, et leur a assuré par là , plus de force et de permanence , que si elles fussent restées purement civiles. S'il prescrit des règles sur les contrats particuliers, le mariage, le divorce, les héritages, les punitions, les traités avec les nations étrangères, ou sur les autres objets de droit naturel, ou de pure convention, c'est toujours au nom de Dien qu'il parle. L'administration de la justice , l'aumône, le prêt saus usure, la rédemption des captifs, et les autres actions louables , il les commande de la part de Dieu, ainsi que l'exécution des lois prohibitives, telles que la défense d'user de certains mêts, et des liqueurs enivrantes, les jeux de hasard, et la devination.

La prédestination ou le fâtalisme a été d'un grand secours à Mahomet. Si on hui dissit qu'un de ses disciples venoit de mourir en combattant, il répondoit : « Ses jours étoient comptés; « l'ange de la mottl'auroit frappe à la « même heure dans sa maison ». Cette opinion faisoit, que mourir pour mourir; ils amoient autant que ce fût dans le champ de la gloire; et qu'ils voycient sans sourciller, le glaive prêt à trancher leurs jours, persuadés qu'ils alloient acquérir la couronne du martyre.

et les récompenses attachées à ce titre. « Pour un seul prédestiné, soixante « et douze des plus jolies femmes, « une tente d'une richesse incompa-« rable , un prodigieux nombre de « domestiques, une surprenante di-« versité de mets servis dans des plats « d'or, plusieurs espèces de liqueurs « délicieuses, présentées dans des va-« ses de même métal, les plus excellens « vins qui n'auront pas le défaut d'eni-« vrer, un assortiment d'habits magni-« figues, proportionné à la somptuosité « de la table, un train nombreux, « tout ce qui peut flatter la sensualité -« du voluptueux le plus livré au plai-« sir, et pour en jouir, une jeunesse « et des forces sans cesse renaissan-« tes ». Tel est le paradis de Mahomet. On dit que les Mahométans instruits, ne donnent pas dans ces chimériques · espérances; mais le peuple! O peuple comme on t'abuse!

Omar. He calife, 634.

comme on l'abuse!

Omar qui avoit concouru avec Abu
Becr, le remplaça. Le calife défunt
ne laissa que trois dragmes d'argent.
Quand on rendit compte à Omar de
et trésor, il dit: « Dieu fasse grace à
« Abu Becr; mais il donne à ses suc« cesseurs un exemple bien difficile
« à suivre ». Une des maximes de

ee pontife désintéressé, étoit: «Les « bonnes actions sont une sauve-garde « contre l'adversité ». Il disoit encore: « la mort est la plus petite chose « du monde quand elle est arrivée, « et la plus fâcheuse de toutes avant « qu'elle arrive ». Omar prit le tire d'empereur ou de commandant des croy ans qui est resté à ses successeurs.

On croiroit qu'un prince qui a sou-mis la partie la plus riche de la Syrie, qui a vu la victoire constamment attachée à ses drapeaux, devenu par les armes souverain de la Mésopotamie, de toute · la Judée , de l'Egypte , des plus belles villes de ce pays , Antioche , Emese, Alexandrie, qui est entré en conquérant dans Jérusalem, dont les armées après des batailles sanglantes, ont pénétré en Perse, et ont commence à ébranler ce trône : on croiroit qu'un pareil prince a été un grand guerrier; mais Omar n'a même pas commandé ses troupes. De Médine, où il demeuroit, il envoyoit des ordres dans le style sentencieux de l'Alcoran; et non-seulement les généraux s'y conformoient, mais les soldats même s'y résignoient avec la soumission de dévots religieux. On en a un exemple

dans ce qui arriva à l'armée commandée par \*Občidah. Ce général écrivit au calife que ses soldats s'étoient accoutumés en Syrie à boire du vin ; Omar lui mande de faire punir les coupables de quatre-vingt coups de baton sous la plante des pieds. Le général signific cette sentence, et exhorte ceux qui se sentent coupables à confesser volontairement leur faute, et à prouver la sincérité de leur repentir, en se soumettant de bonne grace an châtiment ordonné par le calife. Un grand nombre avouerent leur faute, et subirent volontairement la peine, sans avoir d'antre accusateur que leur propre conscience.

Cet Obéidah étoit le général favori d'Omar. Il lui donna la préférence sur Kaled qu'il déposa. « Obéidah, disoit il, « est doux et modéré, et en agit tou- jours avec honté à l'égard des Musul- mans, au lieu que Kaled est d'un câ- ractère féroce et intraitable, avide « de pillage, et coupable de plusieurs « excès. Dieu ; lui-même, conduira les « entreprises d'un homme aussi vertueux qu'Obéidah, et l'assistera en bénissant ses mesures douces et mo- « dérés. » La disgrace de Kaled ne

l'empêcha pas de continuer de servir. Il distinguoit deux personnes dans Omar. « J'ai, disoit-il, une aversion « naturelle pour lui , mais je me sou-« mets à la volonté de Dieu, expri-« mée par le calife légitime successeur « de Mahomet. Avec de pareils sentimens que le calife n'ignoroit pas, que ne pouvoit-il pas espérer de ses soldats et de leurs chefs? Il avoit soin d'écarter d'eux toute préférence pour ce qui pouvoit les attacher dans ce monde. Il écrivoit dans ce sens à Obéidah : « Je « te commande de mettre ta confiance « en Dieu, et de u'être pas un de ceux « dont il dit: Si vos pères, ou vos en-« fans, ou vos frères, ou vos femmes, ou vos proches, ou les richesses que « vous avez acquises, ou les marchan-« dises que vous appréhendez de ne « pas vendre, ou les maisons dans les-« quelles vous vous plaisez, vous sont « plus chères que Dieu et son apôtre, « et que l'avancement de sa religion, « craignez qu'il n'accomplisse contre « yous ce qu'il a résolu. »

Si on vent savoir quel droit prétendoient avoir les Arabes sur la Syrie, la plus belle partie de leurs conquêtes, on letrouvera dans l'entretien d'Amru, général d'Omar, avec Constantin, fils d'Héraclius. Ce prince disoit au premier : « Les Grecs et les Arabes étant « proches parens, ont tort de se faire « la guerre les uns aux autres. Quand « ils seroient frères , répondit l'Arabe, « dès qu'ils sont de rengion différente, « cela suffit pour se faire la guerre. Au « reste, j'ignore la parenté entre les « Koréishites et les Grecs. » Constantin repliqua: « Adam, Noé, Abraham, « Isaac et Esaü, ont été les pères des « Grecs et des Arabes, ils sont donc « parens, et ne doivent pas se cher-« cher querelle au sujet des terres que « leurs pères leur ont donnés en par-« tage. Vous dites vrai, répondit Amru, « mais ce partage n'existe plus. Le pays « que vous occupez ne vous appartient « pas. Il étoit habité avant vous par « les Amalécites, qui descendoient de « Sem comme nous. Nous revendi-« quons l'héritage de nos frères, nous « prétendons seulement rentettre les « choses sur l'ancien pied , et nous « mettre en possession de vos terres « fertiles, vos riches paturages, de « vos belles rivières, de vos maisons « magnifiques, et nous vous laisserons « en partage nos rochers, nos déserts, « nosterressèches etstériles qui avoient « été données à Cham et à Japhet, dont « vous descendez. » Constantin se retrancha sur l'ancienne possession qui détruisoit tout autre titre. « Vous avez « raison, dit Amru, mais nous trou-« vons la Syrie si délicieuse en com-« paraison de notre pays, que nous ne « pourrons jamais nous résoudre à « l'abandonner, et que nous voulons « absolument nous en rendre maîtres. « Vous avez cependant un moyen de « rester paisibles possesseurs de vos « grands biens ; c'est d'embrasser la «religion musulmane, ou de payer le « tribut que nous exigeons des infi-« dèles. » Avec de pareils raisonnemens, que ne peut-on pas s'approprier, quand ils sont appuyés d'une bonne armée ? L'argument des Mahométans pour se

L'argument des Manometans pour se mettre en possession de Jérusalem est à peuprès du même genre. C'étoit disoient ils, la cité sainte, d'où le prophète étoit parti pour faire son voyage des sept cieux. Il ne convenoit pas qu'elle restât entre les mains des infidèles. Les habitans obturrent de ne la remettre qu'à *Omar* en personne. Il eutla complaisance d'en faire le voyage,

et ils eurent lieu de se louer de ses égards et de sa justice. Comme, par une maxime mahométane, tous les lieux où le calife avoient prié, devoient lui appartenir, il eut la délicatesse de ne pas vouloir prier dans l'église, et de donner aux chrétiens, sans en être sollicité, une sauve garde par écrit, contre les invasions de ses successeurs. La capitulation qu'il leur accorda contient beaucoup de priviléges pour les chrétiens, dans cette ville, et est le fondement de ceux dont ils jouissent encore sous le gouvernement des Turcs. On doit savoir d'autant plus de gré à Omar de cette condescendance, que c'étoit un enthousiaste, qui ne voyoit de science et de lumière que dans la religionnahometane, et qui ne concevoit pas qu'on en put professer d'autre. Il n'est que trop connu pour ses sentimens par la destruction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie , dont la moitié avoit déjà péri par accident sous César. Consulté par Amru, son général, sur ce qu'il devoit faire du reste, Omar lui répondit : « Si les livres dont vous parlez « s'accordent avec ce qui est écrit dans « le livre de Dieu, celui ci suffit, et les autres son inutiles; s'ils renferment « des doctrines contraires, à celle de « ce divin livre, ils doivent être regardés comme pernicieux, et il faut « les détruire. » Amra en fit chauffer les bains d'Alexandrie qui étoient aunombre de quatre mille. Le feu en fut alimenté pendant six mois. On a déjà parlé de ce terrible effet du fanatisme; mais on le répète comme une leçon utile, en faisant observer que le fanatisme, quel qu'il soit, de religion, de liberté ou autre, est tonjours destructeur.

Les Médinois craignirent qu'Omar, épris des charmes de la Palestine, ne les abandonnât, et no fixât, à Jérusalenr, le siège de son empire. Les descriptions que les historiens du tems nous ont laissé des campagnes de la Judée, de leur fertilité, des villes nombreuses que le commerce y enrichissoit, sc rapportent aux peintures des livres sacrés, et font connoître que mal-àpropos on a cru que les délices de cette terre, où couloit le lait et le miel, ont été exagérés par les écrivains juifs. Que sont à présent sous la domination turque, les campagnes qu'arrosculle Tigre et l'Euphrate? De ce que les eaux de ces fleuves, interceptées par les ruines tom. 6

des ponts, et répanducs dans les plaines, en ont fait des marais fangeux, de ce qu'on trouve à peine les vestiges des villes magnifiques qui les ornoient, de ce que dans les heux découverts, on ne voit que quelques hordes d'Arabes, dont on redoute la rencontre, est-ce une raison de conclure que ce pays n'apas été le plus fertile, le plus pen-plé de l'univers? Il en est de même de la Judée.

Quand Omar partit pour Jérusalem, il rendit ses respects au tombeau de Mahomet, et nomma Ali, son lieutenant, en son absence. Il monta sur un chameau roux, chargé de deux sacs; l'un contenoit son sawick, mélange d'orge, de riz et de froment bouilli et mondé ; l'autre étoit plein de fruits. Devant lui, il portoit une outre remplie d'eau, provision nécessaire dans ces pays secs ; et derrière lui, un plat de bois. Il commençoit la journée par la prière, ensuite il se tournoit vers ses compagnons de voyage, il leur adressoit une exhortation accompagnée de pienses éjaculations, remplissoit son plat de sawick, et les en régaloit. Tous mangeoient avec lui sans distinction. Hors du voyage, sa nourriture ordi-

naire étoit du pain d'orge, qu'il assaisonnoit d'un peu de sel. Souvent même, par mortification, il mangeoit son pain sans sel. Sa boisson étoit de l'eau, ses habits tissus de poil de chameau, fort en désordre , et même déchirés. Rien de si maussade que sa personne. On trouve les motifs vrais ou affectés de cette négligence du calife sur sa personne, dans un entretien d'Heraclius

avec Rafaa, prisonnier arabe. Puisqu'il s'agit d'Omar, on ne sera pas surpris que ces motifs soient plus dignes d'un ascétique que d'un empereur. Héraclius le questionna en ces termes : « Pourquoi Omar est-il vêtu si « simplement contre, l'usage des prin-« ces?luiqui a enlevé tant de richesses « aux chrétiens ». Rafaa répondit : « Par la crainte de Dien , et la consi-« dération de l'autre vie. Quel palais « habite t-il ? Un palais bâti de terre. « Quels sont ses domestiques? Les pau-« vres et les mendians. Sur quel tapis « s'asséoit-t-il? Sur la justice et l'équité. « Quel est son trône? La modération « et la connoissance de la vérité. Quel « est son trésor? La confiance en Dieu. « Ses gardes? Les plus braves des uni-

« taires ». Les Musulmans s'appelloient

ainsi par opposition aux chrétiens, qu'ils nominoient Associateurs, à cause du dogme de la trinité. Rafaa termina la conversation par ce trait de modestie cénobitique. «Sachez que plusieurs ont « dit à Omar : Voilà que vous possédez « les trésors des Césars ; les rois et les « princes vous sont assujétis, que ne « portez-vous donc de riches habits?» Omar leur a répondu: «Vous cherchez « les biens de ce monde, et moi je « cherche la faveur de celui qui est « le maître du monde présent et du « monde à venir ».

Les historiens orientaux peignent Omar généreux , bienfaisant , observateur de la justice qu'il rendoit avec la plus parfaite impartialité. « Sa canne, « disent ils , ou le bâton sur lequel il « s'appuyoiten marchant, inspiroit plus « de crainte aux coupables que l'épée « d'un autre ». Mais cette rigide équité lui coûta la vie. Un esclave nommé Lulua vient se plaindre à lui de son maître. Omar ne trouve pas que la plainte soit fondée. Lulua, en se retiraut, murmure insolemment, et me-. nace. L'empereur s'écrie; « Cet esclave « me menace, si j'étois capable de faire « mourir que lqu'un sur un simple soup« con, je lui couperois sur-le champ la menace. Peu de tems après, lorsqu' Omarrécitoit la prière du matin dans la mosquée de Médine, l'esclave s'approche, ct lui donne trois coups de poignard dans le ventre. Les assistans veulent le saisir, il se défend en désespéré, en blesse treize, dont sept mortellement. Un de cenx qui l'environnoient lui jette sa veste sur la tête. Se sentant pris, Lulua se poignarde lui - même et ex-

pire.

Pendant trois jours qu'Omar survécut à ses blessures, ses courtisans et ses ministres le sollicitérent de se nommer un successeur, et lui en proposèrent plusieurs, mais il les rejeta tous; l'un n'étoit pas assez sérieux, l'autre étoit trop avare, un troisième féroce et trop intraitable, un quatrième trop fier et trop hautain. Selon lui, le successeur du prophète devoit être affable et plein de condescendance. On lui parle de son propre fils. « Ah! c'est « bien assez, s'ecria-t-il, qu'il y ait « dans ma famille une personne obli-« gée de rendre compte d'une charge « aussi pesante que le califat». Il nomma six électeurs qui choisiroient entre eux après sa mort. L'un d'eux offrit de renoncer à la dignité, si les cinq autres vouloient lui permettre de choisir; ils y consentirent, et après avoir consultésecrétement le veen du peuple, il nomma Othman, qu'Omar lui reconnoissant d'alleurs les qualités requises avoit rejeté, parce qu'il étoit trop porté à favoriser ses amis et ses pagens.

Orbman , IIIc. calife. 645.

Sous le règne d'Othman, les Musulmans s'emparèrent des plus belles provinces de la Perse, s'affermirent en Egypte, s'établirent en Chypre, et on croit même qu'ils mirent déjà le pied en Espagne. Toutes ces conquêtes se firent par les généraux, malgré la mésintelligence qui régnoit à la cour d'Othman. Omar avoit eu raison de croire que s'il étoit mis sur le trône, sa prélidection pour ses amis et ses parens dans la distribution des charges pourroit lui être funeste. En effet, il donna le gouvernement d'Egypte à son frère de lait qui ne devoit pas être jeune, puisqu'Othman avoit soixante-dix ans, quand il fut promu à la dignité de calife. Il donna ce gouvernement au préjudice d'Amru qui avoit conquis ce royaume, et qui s'y étoit fait aimer par son administration douce et équitable. Sur la plainte des peuples fortement prononcée, l'empéreur fut obligé de rétablir Amru, et de revenir à l'égard . d'autres postes, sur des choix qui l'avoient fait mésestimer. Le peuple, comme il arrivo d'ordinaire, rejeta sur lui les torts de ses généraux et de ses ministres, les uns incapables, les autres infidèles. Othman sentit les conséquences de sa conduite imprudente. Il en fit publiquement l'aveu, promit de se corriger, et regagna l'affection de ses sujets; mais il y avoit contre lui des desseins sinistres dont son repentir ne le garantit pas.

Lorsqu'Oniar mourut, il s'étoit formé deux factions, l'une d'Ali, consin de Mahomet et son gendre; qui avoit prétendu au califat après la mort du prophète, l'autre d'Ayesha sa veuve, celle de ses femmes qu'il avoit le plus aimée, qui vouloit mettre sur le trône Telha son parent. Il paroit que ce fut pour obvier aux dangers de la concuirrence, qu'on ne choisitnil'unui l'autre, et qu'on nomma Odman. Comme il étoit vieux; les factions rivales se préterent à cet arrangement, persuadées qu'elles ne tarderoient pas à se trouver

enétat de renouveller leurs démarches. Mais on eut beau donner des désagrémens au vieillard, les chagrins ne le tuoient pas, et son peuple, quoiqu'on lui soufiat le mécontentement, le respect de. Il fallat donc prendre des mesures pour retirer de ses mains l'espèce de dépôt qu'il gardoit trop long tems. Merwan, son secrétaire, de la faction d'Ayesha, se rendit organe de la plus diabolique trahison qu'il fut possible de concevoir.

Othman venoit de faire grâce à des révoltés d'Egypte, et les renvoyoit contens dans leur pays. Merwan écrit sous le nom de son maître au gouverneur: « Sitôt que tels et tels, qu'il nom-« moit, seront arrivés en Egypte, ne « manquez pas de leur faire couper les « pieds et les mains, et de les faire « empaler ». Le scélérat fait ensorte que la lettre tombe entre les mains des personnes menacées. Les Egyptiens reviennent furieux à Médine. Ali qui s'y trouvoit, fit pour défendre le calife des efforts peu actifs. Othman fut inhumainement massacré à l'âge de quatre-vingt-deux ans, après un règue de douze, glorieux à l'extérieur; mais la joie de ses succès grerriers fut perpétuellement empoisonnée par des chagrins domestiques. Il étoit brave, magnifique, généreux et libéral. Moins de confiance dans des traîtres, et de meilleurs choix, auroient plus contribué que ces belles qualités à sa tran-

quillité et à celle de ses peuples.

Ayesha n'étoit point à Médine à la Ali, IVemort d'Othman. Son absence força calife. 605, son parti de donner les mains à l'élection d'Ali. Soit feinte, soit vérité, il parut n'accepter qu'à regret. » J'ai-« merois mieux , dit - il , servir un « maître en qualité de visir ou de pre-« mier ministre, que de me charger « moi-même de l'Empire ». Sa résistance alla jusqu'à se laisser menacer de la mort par le peuple, s'il ne permettoit qu'on l'intrônisat. Il le fut publiquement dans la grande mosquée. Telha le protégé d'Ayesha et Zobeir, autre prétendant, luirendirent les prémiers hommages, maisils ne tarderent pas à lui faire connoître leur mauvaise volonté. Ayesha, si elle n'avoit pas contribué à la mort d'Othman, l'avoit au moins désirée, afin de voir Telha à sa place. Frustrée de ses espérances, elle l'appella anprès d'elle avec Zobéir l'autre concurrent; mais ne se trou

vant pas encore assez forte contre Ali qui avoit le suffrage public, la faction convint de bui opposer Moavie, gouverneur de Syrie. Ali avoit en l'imprudence en montant sur le trône, de révoquer ce gouverneur; il étoit assez puissant pour ne pas obéir, et devint par-là un ennemi implacable et un ri-

val très dangereux.

On avoit besoin d'un prétexte. Il en faut toujours pour le peuple. Celui qu'on prit, fut d'insinuer qu'Ali étoit coupable de la mort d'Othman. Le peu d'empressement qu'il avoit mis à le secourir, donnoit quelque couleur à la calomnie; mais il étoit bien plus vraisemblable que ce crime venoit de ceux qui avoient travaillé pendant tout le regne du calife à le priver de l'affection de ses sujets, que d'Ali qui l'avoit réconcilié avec eux. N'importe, l'imputation adroitement propagée prévalut. Ayesha leva à la Mecque l'étendard de la révolte. Les dévots Musulmans accoururent sous les drapeaux de la mère des croyans. Elle se mit en mar-. che avec Telha et Zobeir, pour joindre Moavie en Syrie. Ali lui coupa le chemin. Il y cut une bataille sanglante. La veuve de Mahomet, montée sur son

chameau, parcouroit les rangs, et exhortoit ses troupes. Elle se trouva dans le fort de la mélée. « Sa litière étoit si « hérissée de flèches et de javelots, « qu'elle ressembloit à un porcépie ». Son chameau eut les jarrets coupés. Restée sur le champ de bataille, elle fut présentée à Ali, qui la reçut avec honneur et distinction. Il se contenta de la confiner dans sa maison, à Médine, avec défense de se mèler désormais des affaires d'état.

Des deux chefs, Telha fut mortellement blessé par le secrétaire Merwan, qui, dans ce moment, avoua à Ali que c'étoit ce protégé d'Avesha qui avoit machiné la mort d'Othman. Zobeir, atteint en fuyant, eut la tête tranchée. Ali tourna ensuite contre Moavie, et remporta plusieurs avantages. Le rebelle auroit enfin succombé, sans un stratagême que lui suggéra Amru, un de ses capitaines, pour engager les soldats d'Ali à l'abandonner. D'après sou conseil, Moavie ordonne d'attacher des Alcorans au bout de plusieurs lances, de les porter à la tête de ses troupes, et de crier : « Voilà le livre « qui doit décider de tous nos diffé-« rens; voilà entre vous et nous le livre

« de Dieu, qui désend absolument de « répandre le sang des Musulmans ». A cette vue, les troupes d'Ali refusent de combattre, et forcent leur ches de mettre son choix en compromis, et de consentir à un arbitrage qui décideroit entre lui et Moavie. On ne lui laissa pas même le choix libre de son arbitre. Ses soldats le forcèrent de prendre Abu Musa, homme foible, dont il avoit même déja été trahi deux sois, pendant que Moavie prit Amu, homme habile, d'un caractère ferme, le même qui avoit imaginé l'expédient des Alcorans.

Amra, connoissant parfaitement le génie de son collègue, le ménagea si adroitement, qu'il s'en rendit maître. Il ui persuada que pour rétablir la paix entre les Musulmans, il étoit nécessaire de déposer Ali et Moavie, et d'élire un nouveau calife, qui seroit au gré de tout le monde. Cet important article arrêté, on élève entre les deux armées un tribunal, sur lequel chacun des arbitres devoit publier sa décision. Amra défère à Alu Musa l'honneur de parler le prenier. Il monte et prononce esparoles: «Je dépose Ali et Moavie, « et je les prive du califat, ainsi que

« j'ôte cet anneau de mon doigt ». Ainru monte à son tour, et dit : « Vous « venez d'entendre qu'Abu Musa a « déposé Ali. Je le dépose aussi, et je « donne le califat à Moavie, que je « revets de l'autorité suprême, de la « même manière que je mets cet an-« neau à mon doigt ». Il ajoute quelques raisons en faveur de son candidat. et renouvelle les insinuations perfides sur la part qu'on donnoit à Ali au meurtre d'*Oùlman. Abu Musa* se récrie contre la tromperie de son collègue. Ali proteste. Mais cette supercherie, toute visible qu'elle étoit, lui retire des partisans, et en donne à Moavie. Les gouverneurs des provinces se partagent entre les deux rivaux selon leurs intérêts, et la guerre devient plus animée qu'auparavant.

Deux espèces d'inspirés, dévôts enthousiastes, touchés des malheurs qu'entraînoit cette guerre, et croyant que tout étoit permis pour empêcher de répandre le sang Musulman, se proposent d'y parvenir par un moyen plus sîr que l'arbitrage. « Si Ali, se « discutils, et Moavie, ces deux faux « imans, étoient morts, les affaires des « Musulmans seroient, en bon état.

« Tachons donc de nous en défaire ». Ils se séparent, dans la résolution de se dévouer pour la religion. L'un frappe Moavie; mais la blessure ne fut pas mortelle. L'autre porte à Ali un coup qui n'auroit pas été dangereux, s'il n'avoit pas eu soin d'empoisonner son épée. Ali mournt âgé de plus de soixante ans, après cinq de règne.

Le califat d'Ali est une époque remarquable dans l'histoire des Musulmans, par le schisme qui en a été une suite et qui dure encore. Les partisans d'Ali regardent Abu Becr, Omar et Othman, les trois premiers califes, comme des intruset des usurpateurs. Le titre de shiites, qui veut dire sectaires, que leur donnent leurs adversaires, comme un terme de mépris, est au contraire un nom dont ils s'honorent; mais les adversaires d'Ali le regardent comme un faux iman. Ils se donnent le titre de sonnites on traditionnaires, parce qu'ils se conduisent par des traditions; au lieu que les shiites ne connoissent que l'alcoran; mais les sonnites les accusent de le corrompre. Ceux-ci s'appellent aussi ommiades, à cause d'Omar et Othman', qu'ils révèrent. Les deux partis se dé-

testent et s'anathématisent, comme les plus abominables hérétiques, plus éloignés de la vérité que les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui la Perse, une partie des princes tartares, quelques rois des Indes, sont shiites ou sectateurs dAli. Les Turcs et les autres mahométans sont sonnites et ottomans, ou disciples d'Othman. Ces deux principales branches de l'islamisme, sont divisées entr'elles par une multitude de sectes qu'on auroit de la peine à compter. Ali étoit courageux, humain, sensible, toutes qualités que ses ennemis même ne lui refusent pas. Il ne lui manqua que de la fermeté et de la vigueur dans le gouvernement. Moins porté à la conciliation, il auroit pu être plus fortuné.

Hasan, l'ainé de ses enfans, qui étoient en grand nombre, lui succéda. Il étoit beaucoup plus propre à vivre en particulier qu'en souverain. Aussi, après un combat sanglant dont il ne put voir sans horreur les restes épars sur le champ de bataille, il remit la puissance à Moavie. On croit qu'il conserva la qualité d'iman. Moavie, jaloux de réunir les deux titres qui constituoient proprement le califat,

Hasan , le. calife. 600.



le fit empoisonner. Hasan étoit trèsgénéreux. Il dépensoit en aumônes la moitié du revenu dont il jouissoit. Ce prince possédoit éminemment les vertus douces qui font le bonheur d'une vie privée. Dès l'enfance . il montroit des manières caressantes qui le faisoient singulièrement aimer du prophète, son grand-père. Bon pour tout le monde, il paroît avoir eu le défant propre à ces sortes de caractères, celui de s'attacher peu solidement, car il répudioit souvent ses femmes. Apparemment reconnoissantes de l'affection qu'il leur avoit montrée, elles en conservoient pour lui même après le divorce.

Vie. calife.

On en étoit lu cinquième successeur de Mahomet, et heancoup de ses courtisans, de ses généraux, de ses ministres vivoient encore. Tous les califes avoient-passé rapidement sur le trône, où un seul mourut naturellement. Le reste des contemporains de Mahomet disparut sous Moavie. Il étoit fils d'un grand général de lá tribu des Koreishites, à laquelle le califat paroissoit attaché exclusivement. Il avoit donc à cette dignité une espéce de droit; mais peu utile, s'il n'avoit

su l'appuyer par l'habileté dans les conseils, et la valeur dans les armées. On voit aussi par l'empoisonnement d'Hasan', qu'il n'étoit pas délicat sur la manière d'écarter les obstacles contraires à ses desirs. Le fer, en pareilles circonstances, le servit quelquefois aussi avantageusement que le poison. Il se fit puissamment seconder dans ses entreprises par un frère naturel, nommé Zivad, homme peut-être le plus absolu dans le commandement, et le plus exact à se faire obeir. Moavie l'envoyoit dans les pays les plus difficiles à gouverner; sa réputation de sévérité le précédoit, et préparoit à une soumission ponctuelle et sans réserve.

Chargé de purger le pays de Basra des voleurs qui l'infestoient, et que ses prédécesseurs n'avoient pu détruire, il commence par la capitale, défend sous peine de mort de se trouver dans les rues et les places publiques après la prière du soir. La première nuit il y eut deux cents personnes tuées par la patrouille, la seconde cinq, et la troissième pas une. Après cette expédition, il ordonne que chacun laisse pendant la nuit la porte de sa maison ouverte, se chargeant de payer aux particuliers le domnage qui pourroit en résulter;

mais il n'en survint aucun, excepte de la part de quelques bestiaux, qui entrèrent dans les boutiques, pour lors il permit de se fermer par une claie; et défendit d'aller dans les rues après une heure qu'il marqua. Un pauvre berger passant par la ville après l'heure fatale avec son troupeau, fut saisi et mené à Zivad. Il s'excusoit sur ce qu'il ignoroit la défense. « Je veux bien le croire, « lui dit le gouverneur; mais la sureté « de cette ville dépend de ta mort; il « faut que tu sois sacrifié au bien pu-« blic; et il lui fit couper la tête. Il avoit un lieutenant nommé Samrah, tout aussi impitovable. Suivant un jour sa cavalerie, qu'il promenoit hors de la ville, il rencontre sous ses pas ua homme percé d'un coup de lance, et nageant dans son sang. Il demande la cause de ce meurtre. On lui répond que c'étoit un paysan qui ne détant pas détourné assez tôt du chemin avoit été tué. Il passe en disant froidement: « Quand nous marchons chacun dolt « prendre garde à soi ». Avis aux citoyens pacifiques sous un gouvernement militaire.

Moavie avoit fixé son séjour à Damas. Il voulut y faire transporter la chaire du prophète. C'étoit un marche pied,

d'où Mahomet faisoit ses prédications, assis sur la seconde marche en haut et laissant la première à Dieu. Les califes successeurs occupoient les suivantes en descendant par humilité. Moavie croyoit apparemment donner plus d'efficacité à ses prédications, en les faisant de cette espèce de tribune; mais les Médinois refusèrent de se désaisir de ce précieux dépôt. Le calife réussit mieux dans une entreprise qui devoit éprouver plus de difficulté. Il avoit un fils nommé Yézid, qu'il voyoit avec des yeux de père. Il lui trouvoit l'air majestueux , et les qualités propres à gouverner un grand empire. Ceux qui le voyoient comme il étoit, remarquoient en lui de la présomption, de l'arrogance, et sur tout beaucoup d'indifférence pour la religion , défaut capital dans ces tems de ferveur. On lui reprochoit même de boire du vin, d'aimer la musique, et de se vêtir de soic. Cependant Moavie entreprit de le faire reconnoître pour son successeur, et même des son vivant pour son collègue. Malgré les obstacles qui se rencontrèrent, il vint plus aisément à bout d'un projet répugnant à ses peuples , et intéressant leur bonheur , que

de déplacer la chaire de Mahomet, Ce calife fut très-heureux dans toutes ses entreprises. Les armes des Arabes continuèrent à être redoutables sous son règne. Il fit flotter ses étendards, jusque sous les murs de Constantinople. En qualité de gouverneur de Syrie, et de calife, il tint quarante ans les rênes de l'empire, et dimneuf ans seul, depuis l'abdication de Hasan. Il étoit d'unegrande stature , extrêmement replet, d'un bon tempérament, avoit la poitrine large, le regard ferme, la voix forte. Quoiqu'on puisse lui reprocher quelques cruautés, il étoit en général doux et humain, courageux, accessible, et civil dans ses manières. Moavie aimoit la poésie. Un voleur surpris en flagrant délit, alloit avoir la main coupée, selon la rigueur de la loi. Il lui demanda grâce en vers si pleius d'esprit, que le calife lui pardonna. On remarque que ce fut la première sentence prononcée parmi les Musulmans, qui n'eut point son exécution. Jamais aucun calife n'avoit présumé de faire grace à ceux que la loi condamnoit.

Un autre poëte dut aussi à son talent le retour d'un bonheur qui lui avoit été arraché. Il avoit mis sa félicité dans la possession d'une belle arabe, devenue son épouse, par le sacrifice d'une grande partie de sou bien aux parens de la fille. Le gouverneur Cufa l'enlève. Le jeune poëte désespéré vient se plaindre à Moavie , et dépeint son infortune en si beaux vers, que le calife en est touché. Il écrit au gouverneur de la rendre à son mari. Le ravisseur étoit si épris, qu'il répondit au calife. « Père « des croyans, permettez-moi seule-« ment de passer une année avec elle , « et faites-moi couper la tête au bout « de ce terme ». Moavie n'eut point égard à cette folle proposition, il remit la belle arabe à son mari, comme elle le desiroit, et joignant la générosité à la justice, dédommagea le poëte par de riches présens du bien qu'il avoit dépensé pour obtenir son épouse.

'Arrivé à l'âge de quatre-vingts ans , Yezid Ier. ,
Moavie sentit qu'il n'avoit pas dans le VII-calire.
commandement la même activité qu'autrefois. La vieillesse refroidit tout. Il disoit à ceux qui l'approchoient: « Je vous
« ai gouverné si long - tems, qu'enfin

« nous sommes las les uns des autres». Son fils n'étoit pas auprès de lui quand il mourut. Il lui fit parvenir des avis

qui marquent que quoiqu'il l'eût fait reconnoître pour son collègue, il ne croyoit pas que son installation fût pacisique, et que sa possession dût être sans trouble. En effet, le vieux calife avoit contenu les compétiteurs, par son habileté et sa prudence. Sitôt qu'il fut mort, il s'éleva deux rivaux redoutables, Hosein, frère d'Hasan, fils d'Ali comme lui; et Abd'allah, fils de Zobeir, qui avoit succombé avec Telha, le protégé de la veuve de Mahomet. Le premier n'avoit jamais approuvé l'abdication d'Hasan son frère; mais se trouvant traité avec égard par Moavie. il s'étoit contenté de vivre tranquille. ment à Médine, où il étoit respecté et aimé ; au milieu d'une famille qui le chérissoit tendrement. Le fils de Zoběir n'étant pas plus tourmenté, se tenoit aussi en repos, nourrissant cependant le desir secret de se saisir de la dignité qui avoit échappé à son père. La ville de Médine réduite à un gouverneur, voyoit avec peine la splendeur du califat transportée d'Arabie en Syrie, et se plaisoit à entretenir dans son sein des familles propres à ramener chez elle les honneurs dont Damas jouissoit. La Mecque unie d'intérêt

avec Médine, adoptoit ses sentimens et ses espérances. Tout ce canton d'Arabie où l'Islamisme avoit pris naissance, penchoit ouvertement pour ceux qui professoient avec zèle une religion pour laquelle Yézid, montroit plus

que de l'indifférence.

Sitôt que Hosein laissa pénétrer ses intentions au sujet du califat , l'Irak entière se déclara pour lui. Il échappa au gouverneur de Médine que le nouveau calife avoit chargé de le surveiller, et se retira à la Mecque pour y prendre ses mesures. Abd'allah I'y suivit, disposé à se conduire selon les circonstances. Les partisans d'Hosein les plus recommandables par leur prudence, virent avec peine que ce prince flatté des dispositions des Arabes, se déclaroit avec trop d'assurance. Ils lui conseilloient de ne se pas fier trop légèrement à cette faveur populaire. Abd'allah au contraire, charmé de voir le fils d'Ati courir les risques de la première épreuve, l'exhortoit à ne pas laisser refroidir la chaleur des fidèles Musulmans, Hosein suit ce conseil, et s'avance assez mal accompagné vers les villes qui l'appelloient, et qu'il croyoit prêtes à embrasser sa cause. C'etoit bien leur intention; mais les unes se trouvoient si bien bridées par leurs gouverneurs, tous du choix de *Moavie* , qu'elles n'osèrent se déclarer. Les autres prêtèrent l'oreille aux insinuations des gens adroits qu'Yézid leur envoya. Il s'ouvrit des négociations entre les chefs des deux armées qui étoient en présence. Pendant ces conférences, les troupes d'Hosein perdirent leur zèle, et même se dissiperent presque toutes. Ilnelui resta que cinquante chevaux et cent fantassins, parens et amis, l'élite des braves . dévoués à la mort qu'ils savoient inévitable ; mais déterminés à vendre chèrement leur vie.

Pour l'infortune Hosein, enveloppe par une armée de cinq ou six mille lommes, étoit-ce un encouragement ou un sujet de désespoir, que de voir autour de lui ses femmes, ses filles, ses sœurs, leurs enfans et les siens qu'il avoit trainés à sa suite, malgré les remontrances de sesmeilleurs conseillers? Ce combat rappelle ceux des anciens héros qui s'apostrophoient, suspendoient leurs coups, s'injurioient, et finissoient par se massacrer. On propose à Hosein de reconnoître Yezid. « Plutôt mourir, répond-t-il, que de c céder làchement mon droit à un c tytan». Il demande qu'on lui donne le tems de faire la prière du soir. On lui accorde ce délai. La nuit se passe à se fortifier dans le canipi, à lier les tentes les unes aux autres, Le matin, commençent les défis et le combat.

Au moment de l'assaut s'élèver t les cris des femmes et des enfans, et les reproches aux assaillans autrefois unis à ceux qu'ils attaquent. Zéinach, sœur d'Hosein, sort de sa tente, et dit à un d'eux : « Aurez-vous bien le cœur de « massacrer votre ancien ami » ? II est attendri : les larmes coulent le long de sa barbe. Il détourne le visage ; mais les flèches pleuvent de toutes parts sur le foible escadron. Les chevaux se roulent, rendus furieux par la douleur. les cavaliers se dégagent, fondent avec impétuosité sur les assaillans, et les font reculer. Un jeune enfant, neveu d'Hosein, accourt pour embrasserson oncle. Pendantqu'iltend les bras, ou lui coupe la main et il meurt. Le petit Abd'allah est tué d'un coup de flèche sur les genoux de son père, lui-même tombe meurtri de trente trois contusions, et percé de trente quatre coups. Les vaina queurs lui coupent la tête, et l'élèvent tom, 6,

en triomphe. A ce spectacle, ceux auxquels il reste encore quelque force fuient, et la famille entière est faite prisonnière.

Elle fut traitée avec assez peu d'égardspar le général ennemi. Mais Yézid se comporta en cette occasion, en prince magnanime. Loin d'applaudir à la mort de son rival, quand on lui présenta la fête, il s'écria : « O Hosein! a si j'avois pu te sauver, on ne t'auroit « pas ôté la vie .... Lorsqu'il vit ses femmes et ses ensans mal vêtus, et dans un état indigne de leur rang, il blâma son général, fit donner aux jeunes Ali et Amru, qu'on avoit sauvés, des habits convenables à leur qualité , traita les veuves avec respect; leur associa pour pleurer Hosein, les veuves de Moavie son pere. Quand elles furent remises de leurs fatigues, il les congédia avec beaucoup d'honnêteté, et leur fournit une bonne escorte our les conduire de Damas à Médine, sous le commandement d'un homme doux qui s'étudia, selon les ordres du calife à diminuer leur chagrin, par les attentions les plus délicates. Hosein avoit à-peu-près cinquante ans quand il fut tué.

Sa mort ne débarrassa Yézid que d'un rival. Il lui en restoit un aussi dangereux dans la personne d'Abd'allah, fils de Zobéir. On a vu qu'il avoit fait sonder le terrein par Hosein. Après la funcste catastrophe de ce prince, Abd'allah profita de son infortune : il se mit à plaindre publiquement son sort à Médine qu'il habitoit. Cette compassion lui fit un grand nombre de partisaus, qu'il augmenta encore par des largesses faites à propos aux dévots qui pouvoient l'appûyer de leurs suffrages. Il eut d'autant moins de peine à les gagner, que les relations qui arrivoient de Damas sur le compte d' Yézid, lui donnoient une assez mauvaise réputation en fait de religion, etle peignoient avec raison comme un homme qui ne se gênoit pas dans l'observance des pratiques. Le peuple étant imbu de ces préventions défavorables, un homme où aposté, ou enthousiaste de bonne foi , se lève au milieu de la mosquée de Médine, jette son turban par terre en criant : « Je renonce à « Yézid de la même manière que je « jette ce turban ». Un autre ctant co son soulier, dit : « Je rejette Yezid « de la même manière que j'ôte ce

« soulier ». En un moment, le payé de la mosquée est couvert de turbans et de souliers. Les Médinoisse révoltent ouvertement, et enferment le gouverneur et tous ceux qui pouvoient le secourir.

Instruit de cette subite insurrection, Yézid envoie des troupes. Médine est cernée, prise d'assaut et pillée. L'armée marche vers la Mecque, où Abd'allalı qu'on savoit être l'auteur du trouble s'étoit retiré. Au moment où cette ville étoit prête à subir le sort de Médine , on y apprend la mortd' *Yézid*. Il n'avoit pas quarante ans, et n'en régna pas quatre. Il ne faut pas le juger par l'aversion que lui ont vouée les Perses qui n'en parlent qu'avec exécration, à cause de la mort d'Hosein et du pillage de Médine. Son caractere étoit celui d'un homme de plaisir, ennemi de la gêne, eut - elle un principe religieux. Il aimoit le vin , la musique et les chiens, inclinations interdites aux Musulmans, même non rigoristes. Il fut le premier qui se fit servir par des eunuques. Ses lieutenans étendirent son empire en Perse, sans qu'il y apportât beaucoup de soin.

Fils d'un père si peu religieux , Mo-Moavie Ile. avie II. poussa le scrupule jusqu'à hésiter d'abord s'il se porteroit héritier d'une dignité qu'il regardoit comme injustement possédée par son père, ensuite il l'abdiqua au bout de cinquante jours, sans même vouloir se nommer un successeur, comme on le désiroit. Il dit aux grands de son état : « Comme « je n'ai pas joui des avantages du ca-« lifat, il n'est pas juste que je charge « ma conscience de ce qu'il y a de « plus dangereux. J'espère donc que « vous me permettrez que je vous ren-« voie ce fardeau. Je vous laisse juger « vous-mêmes, qui d'entre vous est « leplus capablede remplir maplace ». Il mourut de la peste, ou empoisonné un mois après.

Abd allah delivré par la mort d'Yé ge calible, zid de la crainte de l'armée Syrienne et Merwen, qui assiégeoit la Mecque où il étoit renterné, auroit pu tirer le plus grand avantage de cet évènement. Le général lui offrit de le reconnoître pour calife, s'il consentoit d'établir son trône à Damas; mais il ne voulut pas quitter la Mecque. Instruits de son refus, les grands de Syrie élurent Merwan, l'un d'entre eux toujours, de la tribu des

е 3

Koreishites. Son premier soin fut d'interdire à ses sujets le pélerinage de la Mecque, de peur qu'ils ne se laissassent séduire par les partisans d'Abd'allah, et de lui substituer le pélerinage de Jerusalem. Quoique dans un age avancé, il épousa une veuve d'Yézid, et déclara son successeur Kaled, encore mineur, fils de cet empereur, au préjudice de ses propres enfans.

La famille d'Ali restoit tranquille pendant ces mouvemens; mais le souvenir de la mort d'Hosein n'étoit pas effacé. Entre ses partisans, ceux qui l'avoient abandonné avant sa dernière catastrophe, réfléchissant sur le triste effet de leur désertion, se la reprochoient amèrement. Le repentir qui toucha leur cocur, leur fit concevoir le desir de le venger. A la tête de ces pénitens, c'est le nom qu'ils se donnoient, se mit Soliman, compagnon de Mahomet, par conséquent trèsavancé en age , fort estime par son attachement à la religion, mais peu doué des vertus militaires. Il agit, comme si le zèle tenoit lieu de tout. Sous ses ordres se forma une espèce de croisade de dévots Musulmans, qui accoururent sous ses étendards. Leur cri étoit: Vengeance pour Hosein! Vrais enthousiastes, ils se dévouoient à la mort, comme à un acte expiatoire. « Mon enfant, disoit un père à sa fille « qui le conjuroit de ne la pas quitter, « votre père abandonne son péché « pour retourner à Dien ». Le général, pénétré de ces sentimens, les inspiroit à ses soldats. Il leur disoit: « C'est pour le monde à venir que vogs « combattez, et non pour le présent. « Quelque soit le succès de votre expédition, vous pouvez compter sur un bonheur inaltérable et éternel ».

Soliman les mena sur le tombeau de Hosein. Ils se mirent à pleurer, jetant des cris lamentables, souhaitant d'être morts avec lui. Leur douleur étoit si vive, leur repentir d'avoir abandonné Hosein, si sincère, que quand Solimanleur commanda de décamper, pas un seul ne partit, sans s'être mis auparavant sur le tombeau d'Hosein, et sans lui demander pardon de l'avoir abandonné. Tous n'étoient cependant pas if fervens. Il y en eut qui, remarquant l'impéritie du général et la fausseté de ses mesures, se retirèrent; entre autres Mokliar, un de ces hommes dont l'in-

trigue est l'élément, et qui indifférens sur la justice d'une cause, l'embrassent par l'impulsion de leur activité naturelle. Soliman les voyant partir dit à ses fidéles : « Le seigneur n'a pas approuvé « que ces déserteurs se joignent à nous. « C'est pour notre avantage qu'il les « sépare ; ainsi louez Dieu et le pro-« phète.» Avec cet excès de confiance, il mena les malheureuses victimes de sa crédulité, jusques sous le cimeterre des Syriens qui massacrèrent tout ce qui n'eut pas assez de prudence ou d'agilité pour fuir. Ce fut une des principales expéditions du règne de Merwan qui ne dura pas un an. Malgré la promesse faite de mettre sur le trône Kaled, fils d'Yézid, dont il avoité pousé la mère, il fit proclamer son successeur Abd'amalec, son propre fils. Sa femme irritée, l'empoisonna sclon les uns, l'étouffa selon les autres, il avoit près de soixante et dix ans. Ses généraux assujetirent l'Egypte.

Ce Mokthar dont on aparlé, ramassa les débris de l'armée de l'enthousiaste et Abd'amalec, He. ca-Soliman, et conduisit ces soldats rendus sages par les désastres, avec un

ordre et une discipline qui lui procura de grands succès. Il sut habilement

mettre à profit ce qui leur restoit de penchant à la crédulité. Dans une circonstance où il avoit besoin que le fanatisme suppléat à la force, il fit faire un trône portatif auquel il attribua une grande vertu. Il le faisoit promener dans son camp, et à la suite de l'armée sur une mule. «Ce trône, disoit-il, « aux soldats, vous sera aus i utile que " l'arche d'alliance l'étoit aux Israëlites. Comme ils eurent des avantages, ce simulacre auquel ils crurentavoir obligation de leurs victoires, devint pour eux une espèce d'idole, mais sa vertu s'épuisa. Ils essuyèrent des revers. Mokthar lui-même périt dans une bataille, et sa troupe se dissipa.

De la licence de ces guerres civiles se formérent des troupes vagabondes, sans religion, sans mœurs, professant hautement mépris et inimitie pour tout gouvernement spirituel et temporel. Ces frénétiques commettoient toute sorte de violence, et exerçoient les plus horvibles barbaries; sans distinction de partis, d'âge, ni de sexe. Le brigandage, les cruautés étoient leur religion et leur loi. L'un d'eux ayant rencontré une dame d'une grande picté, et d'une beauté extraordinaire,

vouloit l'epargner. « Quoi, lui dit un « de ses compagnons, tu te laisseras « prendre par ses charmes? Tu renies « donc ta foi. » Il abatut à la malheureuse la tête d'un coup de sabre. Voilà ce qu'on doit attendre après les guerres civiles; elles légitiment l'anarchie, et enhardissent le crime, a moins qu'une

verge de fer ne les réprime.

Abd'almalec se mit insensiblement au dessus de ses ennemis et de ses rivaux. Un des plus redoutables étoit Musabe, frère du calife Abd'allah, qu'il vainquit dans une bataille près de Cufa. Un lui apporta sa tête au château de cette ville, à la fin de son repas. Un des convives la voyant dit: « J'ai vu présenter dans ce même « château la tête de Hosein à Obeid' alw. lah, celle d'Obéid' allah à Mokthar, « celle de Mokthar à Musab, et voilà « celle de Musab qu'on vous présente.» Abd'almalec sit démolir le château de peur qu'on n'y apportat la sienne. A la table du calife, se trouvoit un vieillard dont la conversation peut donner une idée des repas de ce tems. « Quel mets-« aimez vous mieux , lui demanda le « prince; il répondit : une tête d'ane " bien assaisonnée et rôtie. Ce n'est là,

« répondit le calife, qu'un mets ordi-« naire; mais que penseriez-vous d'un « quartier d'agneau bien rôti, avec « une sauce de beurre et de lait? » Ainsi le goût avoit peu changé daus ces contrées, où Abraham environ dix-sept cents ans auparavant, avoit offert aux auges, comme un mets distingné, un veau rôti avec une sauce de beurre et de lait. Mais on ne trouve pas d'exemple antérieur, d'unusage pratiqué alors: c'étoit de faire manger aux couriers leurs lettres, quand ils apportoient de mauvaises nouvelles.

On a vu qu'après la mort de Hosein, Abd'allah, fils de Zobéir, s'étoit revêtu de la dignité de calife. Il auroit pu la posséder seul s'il avoit voulu s'établir à Damas. Mais il aima mieux se confiner en Arabie. Il se trouva par-là moins de forces à opposer à Abd'almalec, son compétiteur, qui réunissoit celles de Syrie, et d'autres parties de l'empire soumises à ses lois. Avec ses armées multipliées, toujours bien commandées, le syrien poussa de poste en poste, son infortuné rival, et le réduisit à la ville de la Mecque. Il s'y défendit huit mois courageusement. A la fin, presque tous ses amis, dix mille

.

habitans, ses deux fils même l'abandonnérent; en même tems, le général ennemi lui offrit tout ce qu'il pouvoit desirer, à la seule condition de renoncer au titre de calife, et de reconnoître celui de Damas. A soixante-douze ans. il avoit encore sa mère, fille du calife Abu Becr. Il alla la consulter. Elle ne put soutenir l'idée de voir son fils réduit à une condition privée, et l'exhorta de ne point survivre à la perte de sa dignité. Docile à son conseil, sans armes, sans troupes, sans fortifications. il se défendit encore dix jours. La dernière fois qu'il la visita, s'apercevant qu'il avoit une côte de mailles , elle lui dit de l'ôter , afin qu'il languit moins. Sur ce qu'il lui montroit quelque crainte que son corps après sa mort ne sîit exposé aux insultes de son ennemi, elle lui dit : « Une brebis tuée ne sent pas « qu'on l'écorche. » Après avoir dit à sa mère le dernier adien, animé par le désespoir, Abd'allah se jette au milieu des assaillans, en tuagrand nombre de sa propre main; n'osant l'approcher, ils lui jettent des pierres, et le blessent en plusieurs endroits, avant que de lui porter le coup mortel. Ainsi Abd'almalec devint calife unique, et posséda seul cette dignité pendant treize ans.

Il avoit dans Hégiage un de ses généraux, un terrible orateur. Il le donna pour gouverneur aux habitans de l'Irak qui avoient autrefois abandonné Hosein, et qui ne s'étoient pas montrés plus fideles à Abd'allah. Quand Hégiage arriva à Cufa leur capitale, ils se presserent en foule autour de lui. « Votre curiosité, leur dit il, sera bien-« tôt satisfaite, vous ne tarderez pas à me « connoître. » Il monte dans la tribune de la mosquée, leur parle d'une manière très-dure, sur leurs anciennes révoltes, jure qu'il n'épargnera aucun de ceux qui y retomberont. Puis faisant une pause, et promenant sur son auditoire des regards enflammés, il s'écrie : « Que de têtes je vois prêtes à être « coupées! que de turbans et de barbes « arrosés de sang ! » Hégiage avoit avec lui douze mille bons soldats, bien capables de faire valoir ses figures oratoires.

Abd'almalec, chef des Omniades, se publiant toujours vengeur de la nort d'Obman, témoignoit une grande aversion aux Alides, partisans d'Ali, qu'il disoit coupables de ce meurtre. Afin d'entretenir la division entre ses sujets, il soutint le pélerinage de Jéru-

. salem, réduisit à son antique simplicité, le temple de la Mecque , qu'Hosein avoit augmenté, et commença à bâtir une superbe mosquée à Damas. Par lui-même et par ses généraux, il étendit plus loin qu'aucun de ses prédécesseurs les limites de l'empire, subjugua l'Arménie, ajouta à l'Égypte et à la Perse une grande partie des Indes, et porta jusqu'en Espagne ses armes victorieuses. A juger par ses succès, on ne peut douter qu'il n'eut de grands talens militaires et politiques. L'empereur Héraclius mit souvent un frein à son génie envahisseur. Les Grecs battirent quelquefois les Arabes; mais à la fin des guerres, les derniers conservoient leurs conquêtes. On reproche à Abd'almalec une avarice sordide défaut avilissant dans un prince. On pourroit aussi le taxer de cruauté féroce, si on vouloit décider de son caractère par un fait nnique. Il avoit ordonné qu'on coupât la tête à un de ses parens. Après cette sentence, il s'en va tranquillement à la mosquée. De retour, il apprend que son frère chargé de cette commission, touché de compassion, ne l'a pas exécutée. Il se fait amener le condamné, le fait tenir couché sur le

dos, et le poignarde de sa main. Le sang qui jaillit sur lui, lui causa une révolution et un évanouissement. Heureux si cette révolte de la nature marquoit un repentir de cette atrocite! On ne voit point qu'il ait commis en personne d'autres cruautés, ni même qu'il en ait commandé. Il régna vingt - un ans, et en vécut soixante-cinq. Il fit le premier frapper des monnoies Arabes.

Walid fut proclamé le jour même Walid, 12e. de la mort de son père. Il étendit ses conquêtes du côté de la Cappadoce et de la Thrace, ce qui lui donna lieu de porter ses étendards jusques sous les murs de Constantinople; mais il ne fit que les montrer, et fut contraint de les retirer; au lieu qu'ils se fixèrent en Afrique et en Espagne, de sorte que la plus grande partie de l'Asie, les confins de l'Europe qui y étoient limitrophes, et les côtes prolongées de l'Afrique, reconnoissoient l'apostolat de Mahomet. Dans tous ces lieux ; les Musulmans détruisirent les idoles avec un zèle qui en laissa peu subsister. Ils prêchoient à main armée l'unité de dieu; mais. comme ils ajoutoient toujours la foi au prophète, peu de chétiens et de juis adoptoient leur doctrine. La moisson

de ces missionnaires n'étoit abondante que parmi les païens, qui quittoient sans peine leur religion absurde, et devenoient la plupart aussi zélés musulmans, et propagateurs de l'islamisme que leurs maîtres. Walid, parvenu au trône, à l'âge de quarante ans, en régna neuf au milieu des prospérités. Il étoit le contraire de son père, généreux et magnifique. Outre les superbes mosquées dont il embellit plusieurs villes, «il fonda le premier un hôpital pour les malades, et bâtit des Caravarserais, ou hôtelleries pour les voyageurs et les étrangers.

\*Walie souffrit qu'Hégiage, ce terrible gouverneur de l'Irak, se composadans un coin de la Perse, une espèce de petite principauté, où il vécut en souverain, et mourut tranquillement à l'âge de cinquante-ding ans, après avoir extermine par le glaive cent vingt mille hommes, en avoir fait périr en prison cinquante mille et trente mille femmes, sans compter les victimes de la guerre pendant plus de vingt ans qu'il la fit ou qu'il gouverna avec une extrême sévérité, des provinces remuantes : il lui plut comme il étoit harangueur, de rendre un jour aux Ira-

kinsraison de sa conduite en cestermes: « Dieu m'a donné la puissance sur « vous, et si je l'exerce avec quelque « sévérité, ne croyez pas qu'après ma « mort vous serez moins châtiés; car « dieu a beaucoup de serviteurs, et « quand je serai mort, il vous en en-« verra quelqu'un qui exécutera ses « ordres contre vous, peut-être avec « encore plus de rigueur. Voulez-vous « que le prince soit doux et modéré? « Suivez les règles de la justice et obéis-« sez à ses ordres. C'est votre conduite « qui sera le principe et la cause du « bon et du mauvais traitement que « vous recevrez de lui. On peut juste-« ment comparer le prince ou son « lieutenant à la glace d'un miroir; « tout ce que vous voyez dans cette « glace n'est que l'image de la réflexion « des objets que vous lui présentez. » Comme l'obeissance aux princes est très-recommandée dans l'alcoran, Hégiage prétendoit qu'elle est préférable à celle que l'on doit à dieu, parce qu'à la vérité il est dit dans ce divin livre : « Obéissez à dieu; » mais que le prophète ajoute aussitôt : « Autant que « vous le pouvez; » au lieu qu'il n'y a point de restriction pour l'obéissance due aux princes.

Se promenant un jour dans la campagne, Hegiage rencontre un Arabe du désert, l'acoste, entr'autres questions lui demande : « Quel est cet Hé-« giage dont on parle tant? C'est un « méchant homme , répond l'Arabe. « Me connois-tu , lui dit le gouver-« neur, non. eh bien! je suis cet Hé-« giage dont tu parles si mal ». Sans la moindre émotion : « Savez-vous qui « je suis, reprend l'Arabe; non. Eh « bien, je suis de la famille de Zobeir, « dont tous les descendans deviennent « fous trois jours de l'année; et ce « jour ci est un des trois ». Hégiage « admira cette ingénieuse défaite, et Joua la présence d'esprit de l'Arabe. Le courage obtenoit grace auprès de lui autant que l'esprit. Prêt à faire passer au fil de l'épée des officiers prisonniers, l'un d'eux demandala vie, fondé sur ce que dans une occasion il avoit repris un homme qui parloit mal de lui. « As-tu des témoins , lui dit Hégiage ; « oui, répondit le prisonnier, et il cita « un autre officier qui étoit à côté de « lui, du nombre des condamnés, ce-« lui-ci convient du fait. Et pourquoi, « reprit Hégiage, en apostrophant le « dernier , n'as - tu pas comme ton

« compagnon, empêché qu'on ne mé-« dit de moi? C'est répondit fiérement « cet homme intrépide, parce que « vous étiez mon ennemi». Il leur fit grace à tous deux.

Il s'égara un jour à la chasse, et se trouva pressé de la soif aumilieu d'un troupeau de chameaux que leur maitre menoit paître. Ces animaux s'effarouchèrent. L'Arabe d'un naturel trèsbrusque, dit en colère : « Quel est cet " homme avec ses beaux habits, qui « vient dans ce désert effaroucher mes « chameaux , que la malédiction de « dieu tombe sur lui ». Hegiage lui fait quelques excuses, et lui demande à boire. « Descendez de cheval , lui dit « brusquement le pasteur, et puisez-« en vous même ». Malgré la mau-« vaise réception de cet homme, le gouverneur lie conversation avec lui, et après quelques questions repoussées par des réponses assez dures, il lui de mande ce qu'il pense de l'empereur. Après avoir un peu hésité, l'Arabe ne dissimule pas qu'il le regarde comme un mauvais prince. «Et pourquoi, ré-« plique Hégiage, parce qu'il nous a « envoyé pour gouverneur le plus méc chant des hommes qui soit sous le

« ciel ». A peine avoit il parle, que l'es-« corte du gouverneur arrive. On emmène l'Arabe. Le lendemain, Hégiage l'invite à sa table. Le convié après avoir fait sa prière, voyant un beau festin, dit : « Dieu veuille que la fin de cere-« pas soit aussi heureuse que le com-" mencement ». On se met a manger et à causer. Hégiage veut rappeller l'histoire de la veille. L'arabe l'interrompt : « Que dieu, dit-il, vous fasse « prospérer en toutes choses! Quant « au secret d'hier, gardez-vous bien « de le divulguer anjourd'hui. Je le « veux , répondit le gouverneur , mais « à cette condition , ou que tu resteras a à mon service, ou que je t'enverrai « an calife, en lui faisant savoir ce que tu penses de lui. Il y auroit , re-« pliqua l'Arabe, un troisième parti « beaucoup meilleur. Quel est-il? C'est « de me renvoyer chez moi, et que « nous ne nous voyons plus jamais ni « l'un ni l'autre ». Hégiage le congédia comme il le demandoit, avec un beau présent.

On ne doit pas omettre une autre réponse très-ingénicuse d'un nommé Kumeil, auquel Hégiage reprochoit que devanttelles personnes, dans tel jardin, il avoit fait contre lui ces imprécations. « Que le Seigneur noircisse sa face, « c'est à dire, qu'il soit accablé de « honte et de confusion. Qu'il ait le. » cou coupé, et que son sang soit ré-« pandu. Il est vrai , répond Kumeil, « l'ai dit tout cela dans le jardin que « vous indiquez; j'étois sous une treille, « je regardois des grappes de raisin. « qui n'étoient pas encore mûres, et « je souhaitois qu'elles devinssent bien-« tôt noires, qu'on les coupât, et qu'on « en fit du vin ». Cette explication donnée sur le-champ, lui sauva la vie. Son astrologue, moins spirituel que hardi, ne se tira pas du péril si heureusement. Il eut l'imprudence d'annoncer la mort à Hégiage, sans ménagement, et d'accompagner sa prédiction de preuves qui parurent au malade assez concluantes. « Puisque « vous êtes si habile, dit il, vous me « précéderez dans l'autre monde, afin » que je puisse me servir de vous », et il l'y envoya.

Soliman , frère de Walid , lui suc- Soliman céda. C'étoit un prince doux. On lui donna le sur-nom de Clef-de-bonté. Il

redressa les griefs dont on se plaignoit avant son avenement au trône, arrêta

le cours des désordres, encouragea le commerce, et rendit la liberté aux prisonniers , excepté à ceux qui étoient détenus pour des crimes capitaux. Constantinople fut encore attaquée sous son regne. La famine y fit mourir trente mille hommes, et la peste autant, pendant le siège qui dura douze mois ; mais aussi presqu'aucun Arabe ne retourna chez lui. Malheur à la ville qui, étant assiégée, contiendroit des hommes de l'appétit de Soliman! On dit qu'il mangeoit, à son déjeûner, trois agneaux rôtis et qu'ils se faisoit encore honneur à dîner. Aussi croit-on qu'il mourut d'indigestion. D'autres historiens ont écrit qu'il fut empoisonné par Yézid, son frère, parce qu'à son préjudice, il avoit nommé, pour lui succéder, Omar, son cousin. Soliman ne régna que trois ans.

Omar II , 1 fe. calife. 718. que trois ans.

Omar II, qu'il avoit choisi, ne fut
pas plus long tems assis sur le trône. Il
y conserva les vertus qu'il y avoit portées: l'attention scrupuleuse à tous les
devoirs religieux, même aux pratiques
minutieuses, l'éloignement des plaisirs,
le goût de la retraite, toutes les qualités d'un anachorète, excepté l'intolérance, qui est trop souvent le partage

des dévots. Il ne tint pas à lui que les partisans d'Omar et d'Ali ne se réunissent. Il défendit de maudire ceux-ci dans les mosquées, aux prières publiques selon la contume. Les zeles crièrent : « On néglige la loi. La foi est perdue ». Il n'en abrogea pas moins cet usage, qui étoit entre les Musulmans un signal de schisme, et perpétuoit l'antiphatie. On soupconne que la piété de ce prince fut cause de sa mort. Elle ne lui permit pas de voir d'un ceil indifférent les maux dont la religion étoit menacée, si son cousin Yezid, qu'on lui dépeignoit comme un impie , lui succedoit. Il laissa apercevoir quelques dispositions à prendre des résolutions qui éloigneroient ce prince du trône. Les Omniades craignirent de voir passer le sceptre à une autre famille, et l'empoisonnérent. Ses amis se doutant du crime, exhortèrent le calife à prendre quelque remède pour sa guérison. Il répondit : « Je suis si « fortement persuadé du terme fatal et « inévitable de la vie des hommes, que « s'il ne falloit que me frotter le bout « de l'oreille avec de l'huile pour me « guérir , je ne le ferois pas ». Il étoit d'une frugalité extrême. Jamais il ne

120

porta d'habits riches et somptueux. De l'aveu de ses femmes, il n'avoit jamais qu'une chemise de rechange; et un de ses généraux allant le voir, malade au lit, le trouva dans un état de négligence, que le deviche, le moins délicat sur la propreté, n'auroit pas dé-

Yésid He. 15e. calife. 719.

savoné. Mal-à-propos on avoit inspiré à Omar des soupçons sur les opinions religieuses d'Yezid, son cousin. A la vérité, il ne fut pas un dévot comme son prédécesseur, mais il ne dégénéra pas d'Abd'almelec , son père , quant au zèle pour la propagation du mahômétisme. Il fit aussi bâtir de belles mosquées, et de plus persécuta les chrétiens. ce que n'auroit pas fait un froid Musulman. Il faut que les historiens aient trouvé peu de choses à dire de lui, pour avoir remarqué qu'il ordonna d'exterminer, dans son empire, les chiens, les pigeons, les coqs blancs, et tous les animaux de cette couleur. Quatre ans qu'il régna auroient suffi pour cette destruction, si ses ordres avoient été bien exécutés. Il aimoit passionnément une chanteuse nommée Hababah. Dans un repas champètre, il lui jeta un grain de raisin qu'elle voulut avaler. Elle en

723.

fut étouffée. Yézid en mourut de chagrin.

. On ne sait pas des choses plus im- Hesham portantes d'Hesham , son frère. Il fut 16c. calife. le vrai contraste d'Omar II, son antiprédécesseur, dont on a noté la pénurie etle dénuement volontaire. A peine Omar avoit il une chemise, et à la mort d'Hesham on lui en trouva dix mille, et sept cents coffres remy lis d'habits de toute espèce. La remarque de ces sortes de bizarreries ne pareitra pas inutile à ceux qui étudient les hemnies. Es observeront aussi l'amour propre d'artiste; dans ce qui arriva à un jou cur de lath. Il buyoit du vin et aimeit les chapteuses. On l'accusa de ces crimes devant le calife. « Qu'on donne, à ce « faquin, dit le juge, de son tambour « sur les oreilles ». En recevant le châtiment il pleuroit. Le punisseur lui en fit reproche. « Je ne pleure pas , répon-" dit il, de ce que je souffre, mais de « ce qu'on dégrade mon luth, et qu'on « le traite de tambour ». Hesham régna dix-neuf ans, et en vécut cinquante-

Sous le regne de ces princes, les Arabes continuèrent leurs effrayantes conquêtes. Ils se débordèrent sur les tom. 6.

trois.

provinces desempires d'Orient et d'Occident; de l'Afrique, ils se répandirent en Espagne; de l'Espagne ils inondèrent les Gaules, et opposèrent une digue au torrent des Turcs, qui accouroient des bords de la mer Caspienne, et vouloient aussi entrer en partage des belles et riches contrées envahies per les Arabes. De leurs palais, sejours des délices et de la volupté, les califes envoyoient à leurs armées, éloignées quelquefois de mille lieues, des ordres qut étoient si respectés, qu'à leur vue, des généraux vainqueurs remettoient le commandement, ou étoient violemment déposés ou assassinés, s'ils résistoient. Il n'y avoit que l'extrême vénération pour les successeurs du prophète qui pût opérer ce prodige. On doit remarquer que l'obéissance étoit toujours prompte et entière, quelque fût ce successeur de Mahomet, pieux ou impie, affermi sur le trône ou chancelant ; de sorte que les secousses données dans le centre de l'autorité , ne diminuoient point la force dans les extrémités.

Walid II, Hesham ent, pour successeur, Waou Abbas, 17°. qu'il fut maître des trésors de son oncle, calife. 7,12° qu'il se répandit avec profusion. Hesham

avoit tenu ses provisions, ses habits renfermés dans des coffres, dont il gardoit lui même les cless, et les cachoit si bien, qu'à sa mort on ne trouva même pas un drap pour l'ensevelir. Walid ouvrit tout, prodigua tout, distribua toutes ces réserves aux pauvres de Damas, et fit présent aux dames de cette ville de quantité de parfums et de riches parures. On diroit des marchands dont l'un magasine, et l'autre remet dans le commerce. Les générosités de IV alid gagnèrent le peuple pour quelque tems; mais ses défauts le révolterent. On lui reprochoit d'être adonné à l'ivrognerie et à toute sorte de débauche, sur tout de faire profession ouverte de Zendicisme, qui est à-peu-près la même chose que le Saduceisme chez les Juiss. et le Deisme chez les modernes. Le mécontentement général dégénéra en sedition. Quand il voulut representer aux mutins sa libéralité et son attention à ne point aggraver les impôts, ils répondirent : « Nons reconnoissons ces « bonnes qualités; mais elles sont sur-« passées par les vices »; et ils les détaillérent. Il fut déposé et tué à l'âge de quarante deux ans, après quinze mois de regne. Walid laissa beaucoup

d'enfans, ainsi que ses prédécesseurs et ses successeurs; ce qui donna une foule d'oncles, de neveux, de cousins qui se croisoient dans leurs prétentions au trône.

Les enfans de Walid ne lui succé-

Yezid III. 18e. calife. Ibrahim , 743.

dèrent pas. Ce fut son cousin Yézid III. 19e. calife. fils de Walid I. Il mourut de la peste au bout de six mois, à l'âge de quarante ans. Son frère, Ibrahim, le remplaça. Un gouverneur de Mésopotamie, nommé Merwan, se déclara vengeur de Walid II. Il gagna une grande bataille, et fit déclater califes Hakin et Othman, les deux fils de Walid. Malheureusement ces jeunes princes étoient entre les mains d'Yézid, qui les fit tuer. Comme ils prévoyoient leur sort, ils avoient déclaré que la chose arrivant, les Musulmans eussent à reconnoître Merwan pour calife. Ce fut là le titre de son droit à cette dignité. Il ne le laissa pas inutile, poursuivit Ibrahim, et le sit déposer après trois. mois de regne. Il n'attenta pas à sa vie; mais elle lui fut enlevée, à ce qu'on croit, par un fils de Merwan quelques années après.

Pendant cinq ans que Merwan jouit Merwan, de la dignité de calife, il ne fut occupé 20e. calife. 744.

qu'à la défendre contre les compétiteurs qui l'attaquèrent dans plusieurs parties de l'empire. Les plus dangereux furent des descendans de la famille d'Ali. Ils reparurent dans le Khorasan, près de l'Irak, déclarèrent qu'ils ne reconnoissoient point Merwan pour calife; et comme par la cession de Hakin et Othman, les deux fils de Walid, qui étoient morts, tout le droit de la maison des Ommiades sembloit reposer sur le gouverneur de Mésopotainie, ils le poursuivirent avec acharnement, afin d'ôter le seul obstacle qui restoit à leur prétention. Ils étoient deux freres, l'un nomme Ibrahim, l'autre Abul-Abbas. Ils se firent précéder par des prophéties, qui annoncoient qu'ils détrniroient la maison des Ommiades. Leurs partisans portoient un étendard, sur lequel étoient écrits ces mots: Ombre et nuée. Ils les expliquoient ainsi : « Comme les nuées a ne cesseront jamais de couvrir la « terre, et qu'elle ne cessera jamais a d'avoir de l'ombre, ainsi le monde « ne sera plus à l'avenir sans avoir des califes de la maison d'Abbas.» L'air de persuasion fait quelquefois plus que le droit auprès des peuples. Les habitans de l'Irak coururent en foule à ceux dont ils avoient autrefois abandonné les ancêtres.

Merwanavoit commis l'imprudence de montrer de la défiance aux habitans de Damas, et de transporter les trésors du califat dans son Arménie, dont il se croyoit plus sûr. Cette démarche aliéna les Syriens; cependant il se soutint avec le secours de ses autres troupes. Ibrahim, un de ses rivaux, tomba entre ses mains; il le renferma dans une prison. Il y mourut empoisonné, sélon les historiens les mieux instruits. Mais Merwan lui même, après plusieurs défaites, fut contraint de fuir en Egypte. Frappé d'une lance dans une mosquée où il s'étoit réfugié, il y trouva à soixante ans la fin de ses honneurs et de sa vie. Dans une de ses expéditions, il s'empara d'un monastère de filles. Une d'elles le frappa par sa beauté. Comme il lui montroit des desirs qui allarmoient sa pudeur, la vierge chrétienne lui offre un onguent qu'elle disoit rendre invulnérable la partie qu'on en frottoit, et lui propose d'en faire l'essai sur ellemême. Merwan lui en frotte le col, tire son sabre, frappe et lui abbat la tête. Le sexe timide est peut-être celui

chez lequel on trouve le plus d'exem-

ples d'une intrépidité réfléchie.

Du nom d'Abul-Abbas, est venu Abul Abcelui d'Abassides, la seconde dynastie bas, 21e. des califes. Ge prince fit tous ses efforts pour détruire celle des Ommiades, qui étoit la première. Mais malgré ses recherches, il échappa un fils, dont descendit Abderame, qui renouvella cette famille en Espagne, et y prit le titre de calife. Abul-Abbas, a qui on donne d'ailleurs de la douceur et de l'humanité, fit un grand massacre des Ommiades. Il n'épargna pas non plus ceux de sa propre famille, descendant comme lui d'Ali, qui se trouvant à des degrés plus proches ou plus directs, se croyoient plus en droit que lui d'aspirer au trône. Il se débarrassa de tous ses compétiteurs; et lorsqu'il se croyoit prêt de jouir tranquillement, après quatre ans de guerres et de fatigues, il mourut de la pétite vérole à l'age de trente ans.

Almansor, son frère, marcha sur Almansor ses traces, n'hésita pas plus que lui à se 22e. calife. défaire de tous ceux qui pouvoient lui donner de l'inquiétude, Ommiades et Alides. Les évenemens les plus illustres de son règne, sont des exploits contre

les Turcs, qu'il repoussa de l'Arménie, la conquête de la Cilicie et de la Cappadoce; mais en même tems, il perdit son influence sur l'Espagne, où Abderame se rendit aussi célèbre par les édifices magnifiques ajoutés à Cordoue; qu'Almansor en Asie, par la fondation de Bagdad, où il établit le siège de son empire. Ce prince étoit habile, prudent, d'un commerce aimable et insimant; trop inexorable à ses ennemis, dont il a fait massacrer quelques uns en sa présence, malgré leurs supplications. Devenu souverain, il vengeales injures faites au particulier. Un courtisan qui lui avoit manqué du tems de son frère, paya son imprudence de sa vie. On remarque aussi, qu'élevé sur le trône, il éloigna avec durété les compagnons de sa vie privée, quoique gens de mérite. Peut-être craignoit-il d'être obligé de les enrichir; car il étoit d'une avarice sordide.

Prét à mourir, il fit venir Mahadi, son fils, et lui tint ce singulier discours: « de vous exhorte à traiter vos parens « en public avec les plus grandes mar-« ques de distinction, paree qu'il en « rejaillira sur vous même de la gloire « et de l'honneur; mais, ajouta t'il, je « crois que vons n'en ferez rien. Aug-« mentez le nombre de vos affranchis, « parce qu'ils peuvent vous servir beau-« coup dans quelques revers de for-« tone; mais, continua-t-il, je crois « que vous n'en ferez rien. Ne faites « point bâtir dans la partie occidentale « de votre capitale, parce que vous ne « saurez y mettre la dernière main ; « mais je crois cependant que vous le « ferez. Prenez garde que vos femmes « ne se mèlent jamais des affaires d'é-« tat, et ne leur donnez point d'in-« fluence sur vos conseils. Mais je sais « bien pourtant que vous le ferez. Voilà " mes derniers ordres, ou si vous vou-« lez, mes derniers avis. Dieu vous béa nisse ». Almansor connoissoit bien l'efficacité des conseils d'un mourant. Il avoit soixante et huit ans, et en régna vingt-deux.

Almansor avoit fait le pélerinage de Mahadi, ·la mecque avec beaucoup de faste; mais Mahadi le fit avec des rafinemens étonnans de luxe et de délicatesse. Il fit charger sur ses chameaux une si prodigieuse quantité deneige, qu'il en eut assez pour se rafraichir avec sa suite , au milieu des sables brûlans de l'Arabie , pour conserver dans toute

leur fleur, les fruits délicieux qu'il portoit avec lui, et pour boire à la glace pendant son séjour à la Mecque, dont la plupart des habitans n'avoient jamais vu de neige. Un arabe lui offrit une pantoufle de Mahomet. Il la reçut et la paya bien. « Je crois, dit-il à ses « courtisans, que Mahomet n'a jamais « vu cette pantoufle; mais si je l'avois « refusé, on auroit cru que je la mé-« prisois, et le peuple en auroit été « scandalisé ». Il fit beaucoup de libéralités, même dans le temple. Etonné qu'un des assistans ne s'approcha pas comme les autres pour recevoir, il lui dit : « Et vous, ne demandez vous rien ». Le pieux Musulman répondit : « J'au-« rois honte de demander dans la mai-« son de Dieu, autre chose que luia même n.

Sous son règne parut un homme mommé Makoin, qui de soldat ensuite grefiier, s'érigea en prophète. Il étoit contrefait et borgne. Pour cacher sa dernière difformité, il ne paroissoit qu'un voile sur le visage; mais c'étoit, disoit-il de peur que ceux qui le regardoient, ne fussent éblouis de sa splendeur. Le malin greffier savoit plus d'un tour d'adresse. On cite entre

les antres, qu'il faisoit sortir la nuit du fond d'un puits un corps lumineux en forme de lime, d'où lui vint le nom de faiseur de lune. Sa doctrine n'avoit rien d'extraordinaire. On ne dit pas qu'elle étoit sa morale. Sans doute elle étoit commode, puisqu'il s'attacha un grand nombre de disciples, et que Mahadi fut contraint d'envoyer contre lui une armée. Non content d'être prophète, le greffier se prétendit possesseur de la divinité , qui de siècle en siècle s'étoit infusée dans tous les prophètes, et enfin arrêtée sur lui. Elle auroit pu choisir une plus belle habitation. Makoim se voyant renfermé dans une citadelle, sa dernière ressource, et très-pressé, donne du vin empoisonné à tous ses compagnons, brule après leur mort leurs habits ; les provisions, tout le bétail, et se jette dans les flammes. Mais il ne laissa pas ses autres sectateurs sans espérance; car il promit que son ame passeroit dans le corps d'un vieillard à cheveux gris, monté sur nne bête de couleur grise; et qu'alors il les rendoit maîtres de toute la terre. Ils ont attendu plusieurs siècles le vieillard et la bête grise, vêtus de blanc eux-mêmes, par opposition aux Abassides, ordinairement habillés de noir.

Mahadi poursuivit à outrance tous les sectaires et hérétiques, les Zendicistes ou Déistes, qui n'en sont pas réstés moins communs chez les Mahométaus. Le calife ne fit pas la guerre par luimême; mais ses généraux eurent de tous côtés de grands succès. L'un deux força la célèbre *Irène* à demander la paix. Pour Mahadi, de sa résidence de Bagdad, il gouvernoit avec justice et prudence ses vastes états. Il expédioit lui même les affaires avec application et diligence. Ses ministres ne lui en imposoient pas. Quand ils manquoient, il les reprenoit avec douceur. Jusqu'à quand ferez-vous des fautes? « dit il à l'un d'entr'eux » Il répondit : « Tant que Dieu vous conservera la « vie pour notre bien, ce sera à nous « de faire des fautes et à vous de nous les pardonner ».

Pendant le règne de Mahadi, in apothicaire un peu charlatan devin médecin, il se nommoit. Jsz. Une des femmes du califeétant tombée malade, chargea un esclave d'aller le consulter sans faire connoître de quelle part elle venoit. La commissionnaire présente

l'urine de sa maîtresse, en disant que c'est celle d'une panvre femme. L'apothicaire considère la fiole avec l'air d'un connoisseur, et dit : « D'une pau-« vre femme! c'est bien celle d'une « grande princesse qui est enceinte « d'un roi. » Il parloit ainsi par plaisanterie. L'esclave rapporte ces propos à la sultane. Enchantée de l'augure, elle fait un riche présent à Isa, et lui promet bien davantage si la prophétie se réalise. Elle accoucha en effet d'un prince. L'apothicaire alors se laissa combler de biens, et appeller à la cour comme médecin. Mais en quoi il n'étoit ni médecin, ni charlatan, c'est qu'il avouoit de bonne foi que c'étoit par hasard qu'il avoit si bien rencontré.

On raconte de Mahadi, que s'étant égaré à la chasse, il entra dans la cabane d'un Arabe pour se rafraichir. Celui ci présente du pain bis et du lait. Le calife demaude s'il n'a pas quelque chose de mienx. L'hôte lui apporte une cruche de vin. Le prince en boit un coup, et lui demande s'il le connoît: « Non, dit l'Arabe. Je suis, dit le « prince, ûn des principaux seigneurs de la cour du calife ». La dessus il boit un second coup, et même qués-

tion: « Me connoissez-vous? Vous ve-« nez de me le dire, répond l'Arabe. « Ce n'est pas cela, répond le buveur, « je suis encore plus grand que je ne « vous ai dit ». Il boit une troisième « fois, et renouvelle sa question. « Je « m'en tiens, continue l'Arabe, à ce « que vous venez de m'apprendre »; mais le questionneur dit alors : « Je « suis le calife devant lequel tout le « monde se prosterne ». Aussitôt l'Arabe saute sur la cruche. Il l'emportoit, « Mahadi lui demande pourquoi il « emporte son vin? C'est, dit-il, que « j'ai peur si vous buviez un quatrième « coup, que vous ne disiez être le « prophète, et à un cinquième, Dieu « lui même ». Le calife rejouit de la saillie de son hôte lui fit donner une somme d'argent. « Dites tout ce que « vous voudrez, reprit l'Arabe, je « vous tiendrai toujours pour homme « véridique, quand même vous aug-« menteriez vos qualités jusqu'au qua-« trième et même au cinquième coup». Mahadi mourut par une méprise. Une de ses femmes jalouse de Hasana sa favorite lui donna une poire empoisonnée, pour se défaire d'elle. Le fruit étoit si beau , qu'Hasana le crut digne

du calife et lui en fit présent, ignorant sa mauvaise qualité. Sitôt que l'empereur l'eut mangée, il ressentit de violentes douleurs, et expira quelque tems après, âgé de quarante-trois ans, après dix ans de règne.

Son fils Musa lui succéda. Un des Musa-Alsoins les plus importans de ce calife et calife. 781 de ses successeurs, fut de réprimer le Zendicisme qui se répandoit parmi les Arabes, sur-tout entre les grands. Il n'alloit pas à moins qu'à détruire la foi en Mahomet, et par couséquent la soumission de cœur comme de fait aux califes ses successeurs, article très-important pour ces princes. Musa à l'exemple de son père poursuivit lessectateurs de cette hérésie, et n'épargna pas ceux mêmes de ses parens qui s'en étoient rendus coupables. Ils tournoient le pélérinage de la Mecque, les ablutions, les prostrations en ridicule. Ce fut une raison aux califes pour s'y assujettir davantage. On peut attribuer aux maximes hardies et anti-mahométanes que répandoient ces déistes, les révoltes fréquentes qu'éprouvèrent les Abassides. Presque toujours la religion y fut mêlée.

A l'age de vingt-quatre ans, il est

étounant que Musa songeat à se choisir un successeur. Quelqu'ait été le motif de cette intention, elle fut assez marquée pour exciter du trouble dans sa cour. Khizaran sa mère vouloit faire passer la couronne à Haroun-Al-Rashid son fils cadet. Musa vouloit la mettre sur la tête de son propre fils adolescent. On dit que pour effectuer ce dessein, il se proposa d'empoisonner sa mère, et de faire assassiner son visir. L'assassin nommé Hartamala étoit caché dans le palais, afin d'épier l'occasion de faire son coup, disent les uns, d'autres insinuent qu'il étoit secrètement confident de la mère, et qu'il trahissoit le fils. Quoiqu'il en soit, au milieu de la mit Harfamah s'entend appeler par Khizaran. Il court, elle lui montre son fils étendu mort sur son lit. Une forte toux, dit elle, suivie d'un éternuement . l'avoit subitement réduit en cet état; mais il est à présumer que ces symptômes avoient été aides. Musa aimoit la poësie. Charmé des vers qu'un poëte nommé Merwan lui présenta, il lui dit : « Choisissez pour récompense de votre travail , « de toucher trente mille drachmes. « comptant, ou d'en recevoir cent

« mille, après que vous aurez passé « par toutes les longueurs et les for-« malités des finances». Le poête répondit : « Trente mille comptant ; et « cent mille avec le tens.

On comptoit sur la toux et l'éter-Haroun-Alnuement, puisqu'au moment de la mort Rashid, 25ede Musa, il se trouva des grands de la cour, qui allèrent dans la chambre de son propre fils, le tirérent de son lit, et l'obligèrent de reconnoître son oncle calife, formalité apparemment essentiel pour la légitimité de l'élection d'Haroun - Al - Kashid , qui monta tranquillement sur le trône. Soit conviction, soit persuasion de la nécessité de paroître convaincu, il se montra très - scrupuleux dans la pratique des observations Mahométanes, fit huit ou neuf fois le voyage de Bagdad à la Mecque, dont un à pied, et faisoit faire le pélérinage par trois cents personnes auxquelles ils fournissoit tout ce qui étoit nécessaire, quand il ne pouvoit le faire lui-même. Ce prince commandoit en personne ses troupes, sur-tout dans ses expéditions contre l'empire Grec. Il essuya des revers; mais le plus souvent, il fut victorieux. Ces guerres se faisoient comme toutes les

autres avec des ravages qui dépeuploient les campagnes, boulversoient les villes, jetoient un multitude de malheureux dans les chaînes de l'esclavage, et finissoient par des traités équivoques; espèce de pierres d'attente

pour de nouvelles horreurs.

Haroun gut trois fils , qu'il fit élever avec le plus grand soin. Il auroit désiré qu'un docteur célèbre qui donnoit ses lecons dans la ville , fut venu au palais instraire les jeunes princes. Maisle docteur répondit : « La science ne doit « faire la cour à personne, on doit « la lui faire. Vous avez raison, lui « dit Haroun, ils se trouveront dans « le lieu où les jeunes gens vont rece-« voir vos instructions ». Le calife les y envoyoit exactement. Quoique la réponse du docteur marquât un peu de suffisance, on doit l'estimer, parce que de quarante-huit questions qu'on lui proposa un jour, il y en eut trentequatre sur lesquelles il eut le courage d'avouer son ignorance. L'éducation que les princes recurent dans son école, les rendit digues de se voir partager par leur père, de son vivant, le gouvernement de ses vastes états. On voit par cette distribution , qu'elle étoit alors l'étendue de l'empire Mahométan. Haroun avoit trois fils ; il donna à Amin la Syrie, l'Irack, les trois Arabies., la Mésopotamie, l'Assyrie, la Médie, la Palestine, l'Egypte, tout ce que ses prédécesseurs avoient conquis en Afrique, depuis les frontières d'E-gypte et d'Ethiopie, jusqu'au détroit de Gibraltar, avec la dignité de Calife. Monnin le second fils cut la Perse, le Kerman, la Judée, le Khorasan, et de vastes provinces adjacentes. Kasen, son troisième fils qu'il nomma Almotassen, cut l'Arménie, la Natolie, la Géorgie , la Circassie , et toutes les possessions Musulmanes vers le Pont-Euxin. Il n'est point parlé dans cette énumération, de l'Espagne, qui étoit entre les mains d'une autre famille. Les trois fils devoient se succéder l'un à l'autre.

Sous Haroun arriva la disgrace des Barmecides.

Barmecides, que des historiens peignent comme d'illustres malheureux,
d'autres comme des conspirateurs criminels. Ils étoient d'une des plus illustres familles de l'Orient, tirant leur
nom d'une superbe mosquée nommée
Neu Bahar qu'ils avoient fait bâtir à

Balk, et dont par droit d'hérédités,

ils étoient sprintendans. Musa dorma pour gouverneur à Haroun son fils Yahia, chef de cette famille, dont la femme avoit nourri le jeune prince. Ils avoient quatre fils ; le second nommé Giafar, paroît avoir été la cause coupable ou innocente des malheurs de sa famille. Haroun l'aimoit comme son frère, ne polivoit s'en passer, et avoit la plus grande confiance en lui. On prétend 'qu'afin de le retenir toujours auprès de lui; il lui fit épouser Abbasa sa sœur, mais à condition, ajoute-t-on, qu'il n'auroit aucun commerce marital avec elle. Les époux le promirent et s'oublièrent. Il en vint deux fils., Haroun furieux, fit tuer le père, et précipiter la mère et les enfans dans un puits qu'il fit combler. On dit cependant qu'en prononçant cette cruelle sentence, il répandit quelques larmes; mais ce mariage, ces conditions, leur résultat, parcissent devoir être mis au rang des fables , par la circonstance éclatante qui suivit la mort de Giafar ; il est dit que le calife fit couper son corps en pièces, que l'on mit au-dessus des portes de Bagdad, et que sa tête fut exposée sur le pont du Tigre. Haroun, prince trèssage, auroit-il eu l'imprudence de donner une pareille publicité à un châtiment provoqué pour une pareille cause.

Il est plus probable que Giafar et deux de ses frères abusèrent de la confiance du calife; qu'ils se rendirent dangereux, et qu'ils payèrent de leur vie, ainsi que leur père, la crainte qu'ils inspirerent. Haroun sit grace à Mahomet, l'un des quatre, qui apparemment n'avoit pas trempé dans les desseins ambitienx de cette famille. L'empereur écrivit dans les provinces, aux gonverneurs de se tenir en garde contre leurs partisans, parens et amis, et de s'en détaire. Nouvelle preuve d'une conspiration étendue et redoutable. Il proscrivit jusqu'à leur nom, et défendit sous peine de mort de le prononcer; mais comme les Barmécides avolent montré pendant leur faveur de grandes qualités, qu'ils s'étoient attaché beaucoup de personnes par leur générosité, et des services essentiels, leur mémoire resta en vénération, malgré les défenses d'Haroun. Un de leurs obligés, vieillard, nomme Mondir, cut la hardiesse de faire publiquement le pané vrique de ses bienfaiteurs, L'empéreur le condamna à mort. Avant que d'être conduit au supplice, Mondir demanda la per-mission de dire deux mots au prince. Au lieu de deux mots, le généreux vicillard s'étend dans un long discours sur les services rendus par les Barmécides à Haroun lui même. Le prince touché, lui fait grace, et lui donne même une assiette d'or qu'il avoit devant lui. Mondir se prosterne selon la coutume d'Orient, pour le remercier, et dit en se relevant: « Voici encore « une nouvelle grace que je reçois « des Barmécides «. Le calife ne so facha pas de cette nouvelle hardiesse.

Non seulement il fut indulgent, mais encore juste à l'égard d'une femme qui se permit une répartie bien vive, alle vient de se plaindre que des soldats avoient pillé sa maison. L'empereur lui dit: « N'as-tu pas lu dans « l'Alcoran, que quand les princes « passent en armes par un lieu, ils le « détruisent. Elle, répondit: J'ai lu « aussi dans le même livre, que les « maisons de ces princes seront dé« solées à cause des injustices qu'ils « ont commises ». Il donna ordre de réparer tout le dommage. On ne sait si ce fut justice, mais du moins ce fut

justice bien rigoureuse que celle qui accompagna la dernière action de sa vie. Il se mouroit, on lui amène le fils d'un rebelle enchaîné. Il le regarde et laisse tomber de sa bouche ces paroles: Si j'avois seulement le tens de dire « deux mots, je dirois, tuez-le ». On massacre le malheureux , et le calfe expire, àgé à peu près de cinquante ans, après vingt trois de règne.

Il avoit à sa cour des médecins, des astrologues, des philosophes, des poëtes, jusqu'à un fou grave. Il en est de toute espèce. Le calife étonné des propos de celui-ci, qui, se qualifiant de Dieu, étoit raisonnable sur tout le reste, lui dit un jour pour l'éprouyer; «On m'a présenté « un homme qui fait le fou, et qui veut « se faire passer pour un prophète en-« voyé de Dieu. Je l'ai fait mettre en « prison. On lui a fait son procès, et il « a été condamné à perdre la tête. » Le fou qui l'avoit écouté attentivement, lui répond : « Vous avez agi en cette « occasion, comme un de mes fidèles « serviteurs; je n'ai point accordé le « don de prophétie à ce misérable , et « il n'a recu aucun ordre ni mission de ma part. » Un de ses médecins

nommé Gabriel, guérit d'une manière singulière sa favorite. Revenue d'une extase de plaisir, elle trouva sa main droite sans mouvement. Tous les remèdes avoient échoué contre cette infirmité. Gabriel déjà célèbre par d'autres cures est appellé. Il prie le calife d'ordonner à la dame de se présenter à son lever, là, devant tout le public, il fait un geste comme pour la déshabiller. La sultane confuse , saisit brusquement de sa main malade-le vêtement qu'on lui arrachoit. Le médecin se tourne vers le calife et lui dit : « Com-« maudeur des croyans, la voilà « guérie. » Le médecin donna à son

leur effet.

Lalecon qu'Haroun fità un sage qu'il avoit pris pour conseiller secret, devroit être méditée par tous ceux que les princes chargent du fardeau de leur confiance. Dans sa première conférence, qu'e le docteur vouloit rendra digne de sa propre réputation, de la grandear desobjets, et de la majesté de son disciple; le caiife l'arrêta et lui dit « Ecoutez les conditions qui doivent « étre la base de notre bonne intelli-

procédé une explication qui marque qu'il connoissoit le jeu des passions et

« gence, Ne prétendez jamais m'ensei-« gner en public, ne vous empressez « pas de me donner des avis en paret ticulier. Attendez que je vous inter-« roge. Répondez-moi d'une manière « précise, sans superflu. Gardez-vous « de vouloir me préoccuper en faveur « de vos sentimens, ou d'exiger que je a défère trop à votre capacité. Ne a soyez pas long dans vos histoires, « on les traditions que vous jugerez « à propos de me raconter. Si vous me « voyez m'écarter de la justice, ramea nez - moi avec douceur, sans vous a servir d'expressions dures. Aideza moi pour les discours que je dois « faire en public, dans la mosquée ou ailleurs. Enfin ne me parlez jamais « en termes mystérieux ». C'est-à-dire qu'Haroun vouloit la vérité couverte avec décence, mais non déguisée. On est étonné qu'un souverain se soit si bien étudié lui-même.

Le partage qu'avoit fait Haroun du Masa Amin, gouvernement de ses états entre ses <sup>36</sup> calife. trois fils, lui avoit sans doute donné lieu de reconnoître leurs qua ités. En conséquence de cette observation, il devoit laisser le premier trône, celui de Bagdad, au second, nommé Ma-

tom. 6.

mún, plutôt qu'au premier, appellé Amin; mais Manvin, qui étoit tranquille dans son gouvernement de Perse, peu empressé pour la puissance suprême, se laissa prévenir par son ainé. Il seroit volontiers resté au second rang, si son frère, mal conseillé, n'eût formé l'entreprise de l'en chasser. Amin étoit peu propre à y réussir. Uniquement occupé de plaisir, adonné au vin, passionné pour le jeu, la danse, la musique, il ne vivoit qu'avec ses fenumes et ses eunuques, auxquels il prodigua follement les trésors de son père, sans épargner la part qui étoit destinée à ses deux frères. Il se livroit si scandaleusement à la débauche, que le peuple et les grands le déposèrent. Cependan > touchés de son repentir, ils le rappellèrent sur le trône. Mais cette lecon lui fut inutile. Amin continua dans ses désordres.

By ajouta l'imprudence de se brouiller ouvertement avec Mamún, qu'il regardoit comme le fauteur de sa disgrace, parce qu'en le déposant, on avoit éte prêt d'appeller son frère. La guerre s'alluma entre eux. Mamún la fit avec le plus grand succès, par l'habileté d'un général, nomme Taher,

qui repoussa le calife jusques dans sa capitale. La présence d'un danger si pressant, ne put tirer Amin de son indolence ordinaire. Pendant que les ennemis prenoient Bagdad, que les machines lancoient desdards, des pierres et des feux sur cette malheureuse ville, qu'elle étoit sur le point d'être emportée d'assaut, il jouoit tranquillement aux échecs avec Kuthar, son affranchi. Quand il étoit avec ce Kuthar, tout le reste lui devenoit indifférent. Un courier vint lui annoncer la défaite de son armée, et la mort du général; il s'amusoit alors à la pêche. « Ne troublez point, dit-il, mon diverce tissement; car Kuthar a dejà pris « deux gros poissons, et moi je n'ai rien « pris ». Les principaux de Bagdad ne jugerent pas à propos de s'exposer aux dernières extrémités pour un pareil homme. Il eut vent qu'ils traitoient, il résolut de les prévenir, et se rendit sur quelques espérances d'avoir la vie sauve. Mais Taher lui fit trancher la tête. Il avoit trente ans et en régua près de cinq.

Quand les premiers succès de Mar mûn dans la guerre que son frère le spe. calife. força de soutenir, lui eurent donné 148

des espérances, il prit le titre de calife. Les habitans de Bagdad, après le siège, le reconnurent, non-cependant saus quelques difficultés. Il se trouva même quatre révoltes sur les bras, en différentes parties de son empire. Mais il triompha de toutes par son général Taher, auquel il donna pour récompense le gouvernement d'Ispahan pour hui et sa postérité. Sans être fondateur de cette ville, qui depuis est devenue capitale de la Perse, Mamun doit passer pour son bienfaiteur, parce qu'il l'a considérablement augmentée ou embellie. Il y auroit volontiers fixé son séjour, si le préjugé du peuple, accoulume à reconnoître pour premier calife celui de de Bagdad, ne l'eût déterminé à s'y transporter.

Son desir étoit d'abolir entre ses sarjet sont prétexte de schisme, et néme d'en faire disparotire les couleurs. Celle des Abasides étoit la noire. Mamur tenta d'introduire dans Bagdadlaverte, qui étoit celle des Alides. Il y ent à ce sajet des disputes qui penserent dégénèrer en sédition. Le calife fut contraint de faire reprendre la noire à ses Persans, qui l'ont toujours conservée. Ce desir de concilier les sectes à uni

à sa réputation chez les rigides Musulmans. Ils l'ont soupconne d'être peu orthodoxe, et blame d'avoir introduit ou du moins favorisé la philosophie et les autres sciences spéculatives chez Jes fidèles croyans, auxquels l'alcoran doit suffire. On ne sait si c'est afin d'eu diminuer l'autorité qu'il ordonna au gouverneur de Bagdad d'obliger les juges et les maîtres des traditions de soutenir que ce livre, est créé; et de punir rigouvensement ceux qui soutiendroient l'opinion contraire. L'astronomie, la médecine et toutes les sciences furent en honneur sous son règne. Il appelloit à sa cour ceux qui les cultivoient, de quelque religion qu'ils fussent , Indiens , Juifs , Chrétiens. Il les combloit de biens, et faisoit traduire leurs livres. Mamun s'illustra non seulement par le goût des connoissances . mais aussi par sa bonté. Il disoit de luimême : « Si mes sujets savoient quel « fonds de clémence je possède, les « plus coupables s'empresseroient au-« tour de moi ». Sans doute, un prince qui se rendoit publiquement un pareil témoignage, ne craignoit point d'être contredit. Il avoit quarante-neuf ans quand il mourut, et en regna vingt.

Suivant la disposition testamentaire sem , 28e. calife. 832. d'Haroun, leur pere, Mamun, quoiqu'il eut un fils , nomma Motasem son successeur. Ce prince est reconnu par sonneven, bat quelques concurrens par sesgénéraux, ne veut pas, non plus que son prédécesseur, que l'alcoran soit incréé, étale sur le trône une magnificence étonnante. Il avoit , dit-on, cent trente mille chevanx pies dans ses écuries. C'est peut-être plus qu'il n'en est jamais né. En leur faisant pendre à chacun un sac de terre au col, il élèveune montagne au milieu de Samarra, ville qu'il avoit fait bâtir dans l'Irak arabique, se déplaisant à Bagdad. Il eut huit fils, huit filles, regna huit ans, huit mois, huit jours, naquit le huitième mois de l'année, étoit le huitième calife Abas-

Wathek. Wathek son fils, fut aussi expose alles des conspirations. On eroiroit qu'elles avoient pour cause la persévérance avec laquelle il poursuivoit ceux qui professoient l'éternité de l'aléoran. Il

side, donna huit batailles, avoit huit mille esclaves, laissa huit millions d'or, mourrit à quarante huit ans. Tous ces huit lui ont fait donner le nom de calife Huitainier. Il a en le premier des

(-do-)

paroît que ce dogme étoit comme un point de ralliement. Quand le calife avoit obtenu que les rebelles y renoncassent, il leur faisoit grace. A sa mort, les prisons se trouverent pleines des personnes les plus distinguées de l'empire. Leur captivité n'étoit pas rigoureuse. Wathek se piquoit d'imiter la douceur de son oncle Mamun. Mais il ressembloit aussi à Haroun, son grand-père, par son amour pour les sciences. Il mournt à trente-deux ans d'hydropisie. On dit qu'elle avoit pour cause une boisson irritante, par laquelle ce prince, très-adonné aux femmes, se proposoit de ranimer sa passion. Il regna près de six ans.

Les grands , à la mort de Wathek , Motawakhesiterent entre Mothadi, son fils, et kel, 30e. Motawakkel, son frère. Ils se déciderent pour celui-ci, parce que l'autre étoit trop jeune pour faire en qualité d'iman la prière dans la mosquée, fonction attributive du califat, Ce défaut a souvent interverti l'ordre de la succession, et empêché que les fils n'aient remplacés les pères. On croit aussi que Motawakkel dut en grande partie sa diguité à la protection d'un corps de Turcs, dont les califes s'entouroient

depuis quelque tems, commedegardes. Ce prince partagea ses états, comme le calife Haroun, entre ses trois fils, qu'il fit reconnoître pour ses succès seurs. Il paroit par la distribution, que l'empire étoit alors peu différent de ce qu'on l'a vue, quoiqu'il y eût eu avec les nations limitrophes, sur-tout avec les Grecs, des guerres sanglantes, qui aurcient dû en éloigner ou rapprocher les bornes. Celles qui eurent lieu sons Motawakkel, toutes aussi meurtrières; aussi ruineuses, n'opérèrent pas plus de changement.

Ce prince auquel on attribue du goût pour les sciences, doit être flétri dans la mémoire des Arabes, parce que le premier entre leurs empereurs, il ajouta au supplice de la mort le rafinement des tourmens. On dit qu'il lui est arrivé de faire mettre des malheureux dans un coffre de fer garni de pointes, qu'on échauffoit à volonté, et avoir répondu à l'un d'eux qui lui demandoit grace: «la pitié est une bassesse d'ame ». Ses divertissemens étoient accompagnés d'une bizarrerie cruelle. Quelquefois, quand il étoit à table avec ses amis, il faisoit lacher un lion au miheu de la salle, et jetoit ainsi l'épouvante parmi eux. D'autrefois, il faisoit couler des serpens sons la table, et casser des pots pleins de scorpions, sans qu'il fut permis de se lever et de changer de place. Il guérissoit avec de sa thériaque, ceux qui avoient été mordus ou piqués. Ce fut sans doute la crainte de ces dangereux amusemens, qui empécha plusieurs savans de venir s'établir à sa cour, quoiqu'il les invitât par les promesses les plus

avantageuses. En effet ce qui arriva à un médecin chrétien nommé Honain, étoit bien capable de les empêcher de se rendre à ses instances. Pour voir s'il pourroit se fier à cet homme, Wakkel lui ordonne de préparer un poison subtil destiné à faire perir un de ses ennemis; mais périr si naturellement en apparence, qu'on ne puisse le soupconner de sa mort. Honain rejette avec horreur la proposition. L'empereur insiste, prie, menace, et le fait enfermer dans une prison, où il le garde un an. Il le fait ensuite paroître devant lui, et renouvelle ses instances. Le médecin demeure ferme. « Qui vous « donne donc cette fermeté, lui « dit l'empereur , pendant que vous

« avez la mort sous les yeux? Deux a choses, repond Honain, ma reli-« gion et ma profession. La première · « m'ordonne de faire du bien à mes « ennemis, et de ne pas faire du mal a mes amis. La seconde n'a été étaa blie que pour l'avantage du genre a humain, et quand je l'ai embras-« sée , j'ai fait solennellement serment « de n'avoir jamais part à aucune « préparation nuisible ou mortelle ». Le calife content lui donna toute sa confiance. Mais une faveur achetée par un an de prison, ne devoit pas tenter les savans qu'il cherchoit à s'attacher par sa munificence.

Sa conduite à l'égard de ceux qui l'approchoient, rend croyable celle qu'on lui attribue à l'égard de Montaser son fils. On dit qu'il l'accabloit de manuais traitemens, qu'il le railloit, le frappoit même, lui imposoit des peines rigonreuses pour des faules légères, et le forçoit de boire du vin avèc excès, pour le rendre méprisable aux Mahométans, témoins de son ivresse. C'est, ajoute 1-on, ce qui contraignit le fils à conspirer contre la vie. de son père : mais le père mort n'a pas cu de défenseur, contre le fils vi-

vant et regnant; ainsi il peut se faire, que ses torts ayent été exagérés dans le principe et les effets ; au lieu qu'il n'y a point d'excuse pour le fils qui tue son père, fut-il prouvé que le père a attenté à la vie de son fils. Montaser reprochoit ce crime à son père. Motowakkel au contraire accusoit Montaser de noirs complots contreses jours. Il le menaca lui et sa mère de les mettre en justice. La crainte de cet éclat fit prendre au fils le parti de prévenir son pere. Il gagna sa garde Turque, dont le calife avoit imprudemment mécontenté le capitaine. Des soldats apostés se jeterent sur lui pendant qu'il étoit à table, et le poignardèrent. Pendant qu'il se débattoit, Fatah un de ses favoris, tachoit de le défendre, et crioit de toutes ses forces : O Motawakkel je ne veux pas te survivre. D'un antre côté son bouffon ne crioit pas moins haut: O Motawakkel je suis bien aise de vivre après vous. Ils eurent chacun ce qu'ils desiroient.

À ces intrignes sanglantes, se méloient des querelles de religion. L'éternité de l'Alcoran étoit toujours un sujet de discorde. La rivalité des Ommiades et des Alides se réveilloit de

tems en tems. Tel calife qui avoit été favorable à une secte, étoit remplacé par un prince protecteur de l'autre. Ainsi les persécutions devenoient pour ainsi dire alternatives. On peut dire que c'étoit un vice de ce siècle; car dans ce même tems, les empereurs Grecs brisoient successivement et adoroient les images, et par des édits persécuteurs, imposoient à leurs peuples la foi et le culte qu'ils jugeoient à propos de professer. Motawakkel proscrivit les sectateurs d'Ali, que ses trois derniers prédécesseurs protégeoient. Il voulut interdire le pélerinage de ses sujets au tombeau de Hosein. Pour y reussir, il tâcha d'effacer jusqu'aux traces de ce monument. Non-seulement il le détruisit, mais il entreprit de faire passer une rivière par-dessus. Vains efforts. Les Alides disent et croyent que l'eau s'arrêta par respect, et qu'elle retourna sur elle-même. Le regne de Motawakkel qui dura quatorze ans, est remarquable par des fléaux de toute espèce, des guerres, des rebellions, la famine, des persécutions, des ouragans terribles, d'affreux tremblemens de terre; de sorte

qu'il fut appelé le règne des prodiges.

Ce prince vécut quarante ans. Montaser déclara dans une assem- Montaser,

blée publique , qu'il étoit innocent 31e. calife

de la mort de son pere. Il en accusa Fatah, ce favori qui n'avoit pas voulu survivre à son maître, et dit que c'étoit pour punir sa scélératesse, qu'il l'avoit fait tailler en pièces. Mais les remords du parricide attestèrent son crime. Il ne traîna qu'ime courte vie, toujours bourrelée et déchirée par des furies vengeresses. Il auroit voulu pouvoir anéantir tout ce qui lui rapelloit son execrable forfait. Il détruisit le palais de son père, et quitta la ville où il avoit été tué. Mais il sembloit que la providence se plut à lui mettre sous les yeux, ce qu'il tachoit d'en écarter. Montaser regardoit un jour une riche tapisserie. On v vovoit un homme à cheval, orné d'un diademe, avec une légende persane. Il se la fit expliquer. Le sens étoit , Je suis Shiruyeh , fils de Khosru-Parviz , qui ai tué mon père , et n'ai regné que six mois. Il palit comme à la lecture d'une sentence de mort. Elle lui fut confirmée par des songes effrayans', qui lui montrèrent son père sanglant , l'appellant au tombeau. Ily descendit au bout de six mois, agé de vingt-cinq ans. On croit que les complices et les instigateurs de son crime, craignirent son repentir et l'empoisonnérent.

Mostain, 32e. calife. 862.

Le malheureux jeune homme outre ses remords, éprouva tout ce que peut causer de chagrin la complicité avec des scélérats. Le moindre est de n'être pas maître de sa volonté. L'esdeux capitaines officiers de la garde turque, principaux auteurs du crime, le forcerent de déclarer exclus du califat Motaz et Mowiad ses deux frères, dans la crainte qu'ils ne vengeassent leur père. Se voyant par-là maître du choix, ils déférèrent la couronne à Mostain, cousin-germain du défunt. Ces officiers se brouillèrent ensuite, et tâchèrent chacun de s'emparer du calife. Celui auquel le prince s'abandonna, eut le dessous et s'enfuit à Bagdad avec son calife. Le gouverneur de cette ville le recut bien, charmé d'avoir en sa possession le chef de l'empire. L'autre capitaine Turc, sitôt qu'il eut expulsé son rival, tira des prisons Motaz et Mowiad, que Mostain y avoit fait renfermer. Sous les drapeaux de Mo-taz, il alla assiéger Bagdad. Le gouverneur assez indifférent sur le choix de ses maîtres, pourvu que celui qui seroit pourvu de l'autorité, la lui laissat, conseilla à Mostain d'abdiquer, à condition qu'il auroit la vie sauve, ct des biens assortis à la fortune qu'il quittoit. Motaz prit la place, et continua de gouverner dans son poste. Ces intrigues, ces guerres, ces négociations remplirent près de quatre années qui furent la durée du règne de Mostain. Il étoit doux, indolent, timide. Ces qualités auroient dû mettre sa vie à l'abri des entreprises d'un rival; mais il se laissoit aisément entraîner à toutes sortes de conseils. C'en étoit assez pour qu'on dût le craindre. Il · fut assassiné. On ne sait quand, ni à quel âge. Par l'effet de ces troubles, l'obéissance des gouverneurs et généraux éloignés, n'étoit plus que de déférence. Ils reconnoisssoient le calife, s'autorisoient de son nom, mais n'exécutoient guères ses ordres, que quand ils leurs étoient utiles à eux mêmes.

Motaz, en montant sur le trône, Motaz, 33c. fit mourir Mowaiad et Mouaffec, deux calife. 805: de ses frères qu'on lui rendit suspects, parce qu'ils étoient fort aimés, et permit comme une grace à Almed, son

troisième, de vivre obscuremment à Bagdad. Sans doute il avoit un conseil, qu'on doit en grande partie charger de ces violences; mais rejettant sur ses conseillers les actions blamables, il est iuste de leur faire honneur de l'adressequ'eut un prince de dix-huit ans, de se soutenir pendant quatre, contre la garde Turque, qui étoit devenue redoutable. Motaz brouilla les chefs entre eux , les fit punir les uns par les autres des entreprises formées contre l'autorité du califat qu'ils auroient du défendre. La plupart des capitaines périrent dans des querelles habilement suscitées. L'empereur croyoit ensuite avoir bon marche du reste par le moyen d'une garde de Maugrébiens, musulmans d'Afrique , dont il l'environna ; mais ils furent taillés en pièces par les Turcs, qui prirent le calife , l'obligérent de se démettre, et le firent mourir de faim à l'âge de vingt deux ans.

On prétend qu'il auroit pu se tirer de leurs mains, à l'aide d'une sonma de cinquante mille écus, qu'ils lui demandoient en forme de solde. Ses finances étoient si mal administrées, qu'il ne la trouva pas dans ses coffres. Il s'adressa à Cubiah sa mère, qui

avoit des trésors immenses. Elle le refusa. On trouva 'ceite marâtre, lorsque le successeur de son fils l'eut chassée du palais, un million d'écus d'or, un boisseau d'émeraudes, un . autre de perles, et onze livres pesans de très beaux rubis.

La garde Turque devenue maîtresse, aceorda la faveur du trône à Mohtadi, Mohtadi, fils de Wateck, âgé de trente-huit aus. 3 fo. calite.

Dans l'espace d'un an qu'il régna, il purgea le palais de musiciens, baladins, et bouffons, se désit des lions, des chiens et des autres animaux, que ses prédécesseurs nourrissoient, proscrivit les jeux, le vin, et ordonna la pratique des loix de l'Alcoran, dont il donnoit lui-même l'exemple; il diminua les impôts, régla les finances, et rendit la justice en personne, avec la plus grande impartialité. Les peuples voyoient un avenir heureux sous un tel chef, lorsque la garde Turque, dont il wouloit reprimer la licence, conspira contre lui. Elle lui sit insolemment des demandes injustes, auxquelles il ne voulut pas se prêter. On le menaca ; il tint ferme à la tête des Maugrébiens, qui furent malhenreusement encore vaincus, Des

historiens disent que Mohtadi fut tué dans le combat. D'autres, qu'ayant été pris, il mourut des tourmens que les Turcs lui firent sonffrir, parce qu'il ne vouloit pas abdiquer le califat.

Motamed, 5 · calife. 805.

L'ancien calife Motawakkel avoit laissé deux fils, Motamed, l'aîné, indolent , sant goût pour les affaires , uniquement ami du repos et des plaisirs : le second appellé Monaffec, actif, vigilant, courageux, aussi propre au gouvernement qu'à la guerre. Ce ne fut pas ce dernier que les Turcs choisirent pour successeur de Mohtadi; pent être le craignoient-ils. Mais Motamed eut le bon esprit de donner une confiance sans borne à son frère, et de lui abandonner la disposition du civil et du militaire; de manière que tout ce qui s'est passé sous le califat de Motamed, doit être regardé comme l'ouvrage de Monaffec. Il eut les armes à la main presque tout le tems qu'il gouverna, tantôt contre des rebelles, tantôt contre les Grecs. Il s'apprêtoità délivrer son frère de la tyrannie des Turcs, lorsqu'une irruption des peuples nommés Zinghiens, sons Habid, leur roi, le força d'avoir recours à cette phalange toujours menacante, qu'il vouloit détruire. Ce prince repoussa les Zinghiens des terres de son frère, et tua leur roi; mais il survécut peu à son triomphe. Une maladie l'emporta dans la force de l'âge. Il laissa un fils nommé Motadhed qui le remplaça auprès du calife. Ce prince ne retrancha rien au fils de la confiance qu'il avoit eu pour le père, et il put sons la surveillance de son neven, continuer à sommeiller au sein de la volupte, son souverain bien. Il mourut agé de cinquante-trois ans, après en avoir régné vingt-trois. L'inscription de son sceau étoit : « heureux celui qui « s'instruit par l'exemple d'autrui »! Ce mode d'instruction n'est pas pénible. Il convenoit à son caractère.

Quoique Motadhed eût un fils appellé Giafar, il nomma calife son neveu 36e. calife. Motadhed, et le fit reconnoître de son vivant. La dignité n'ajouta rien à sa puissance. Il la possédoit auparavant toute entière. L'abondance enrichit les provinces pendant son regne, et la paix ne fut troublée que par les Karmates, fanatiques dont l'origine n'est pas très-connue. Sous Motadhed, un pauvre misérable, nommé Karmalk, vint de la Perse dans l'Arabie. Il parois-

soit mener une vie très austère, se disoit inspiré de Dieu, qui lui avoit ordonné de faire cinquante prières par jour. Quand il se fut fait un parti assez puissant, il choisit parmises sectateurs donze hommes, auxquels il donna le titre d'Apôtres, pour duriger les autres, et propager sa doctrine. Le gouverneur de la province, voyant que les gens de la campagne négligeoient leur travail pour vaquer à leurs cinquaste prières, fit prendre le prétendu saint, et jura de le faire mourir.

Une jeune fille, esclave du gouverneur entendit ce serment. Touchée de compassion, elle prend la nuit les elefs de la prison, sous le chevet de son maître, met le prophète en liberte, et replace la clef où elle l'avoit prise, Quand le lendemain on ne le trouva plus, nul doute que ce fut une puissance divine qui l'avoit délivré. Il reparut au loin pour confirmer la chose, et déclara à ses disciples qu'il n'étoit an pouvoir de personne de lui nuire : cependant il eut la prudence de ne pas s'exposer, et on n'entendit plus parler de lui. Sa doctrine n'étoit pas fort différente de eelle de Mahomet. Ses sec. tateurs croyoient aux anges, accomplignoient leurs prières de génuflexions, s'astreignoient à des jeunes, et professoient néanmoins une haine ouverte pour les Mahométans, auxquels ils ne faisoient aucun quartier. Les Karmates se multiplièrent prodigieusement en peu de tems. Motadhed eut besoin de toutes ses forces pour les repousser du centre de ses états, qu'ils menacoient. Sous une apparence de dévotion, le libertinage le plus grand régnoit entre eux : ce qui leur attiroit beaucoup de soldats. Ils formerent dans la suite des armées nombreuses, et ravagérent avec une extrême furenr les plus belles provinces de l'Asie. Motadhed étoit juste, mais très-sévère. Son règne fut tranquille. Il dura dix ans. Ce calife avoit près de cinquante ans quand il mourut empoisonné, ou épuisé de plaisirs. Il fit fleurir les sciences, par la protection qu'il accorda à ceux qui les cultivoient.

Le jour même de la mort de son père, Moctafi fut déclaré calife à 37e. calife. Bagdad, d'où il étoit éloigné, par les expéditions militaires qu'il commandoit. Les Karmates se montrerent en plusieurs parties de ses états, avec des armées de cent mille hommes. Une d'elle se trouva commandée par un

Moctafi,

jeune général de vingt-deux ans, nommé Hosein, qui joignoit la ruse à la bravoure. Il se prétendoit descendant immédiat de Mahomet, et il apportoit en preuve un poireau qu'il avoit au visage, comme le prophète en avoit un. Ainsi ces Karmates, si ennemis des Musulmans, s'identifioient, pour ainsi dire, avec eux, quand leur intérêt les y engageoit. Il n'y a pas de moyens même contradictoires, que n'adoptent l'ambition et la cupidité. Si les Karmates étoient cruels et sanguinaires, on ne leur épargnoit pas non plus les supplices. Moctafi fit expirer dans les tourmens les chefs qui tombèrent entre ses mains. Hosein fut du nombre. Le calife avoit sur pied de nombreuses armées bien commandées. Elles réunirent sous son empire l'Egypte et la Syrie, qui s'en étoient détachées sous ses prédécesseurs. Malgréses attentions, la caravane de la Mecque fut, pour la première fois, pillée sous son règne, toujours par les redoutables Karmates, qui emportèrent un butin immense; mais ayant été surpris lorsqu'ils le partageoient, ils le reperdirent. Moctafi, soit en personne, soit par ses généraux, combattit aussi contre les Grecs et contre les

Turcs. Outre ses armées de terre, il eut des flottes. Il ne régna que six ans , et mourut à trente. Rarement il dormoit plus de quatre heures, et employoit le reste de la mut à l'étude et au travail du gouvernement. Il laissa ses finances en hon état, et de grandes armées sur pied. On lui donne un caractère doux et humain, et malgré ses guerres, de l'aversion pour l'effusion du sang, qu'il ne répandit que contraint par la nécessité. Quel homme eût été Moctafi, s'il avoit poussé plus doin sa carrière!

Tout ce qui dominoit dans l'empire , Moktader , avoit intérêt de voir un adolescent sur 38e. clisfe. le trône. Les ministres pour gouverner à leur volonté, les commandans des provinces, pour exercer sans crainte leur autorité , la milice pour vivre avec licence; les habitans de Bagdad pour obtenir des graces et des priviléges. Aussi Moktader, fils de Moctafi. fut-il porté à l'âge de quatorze ans sur le trône, d'un consentement unanime. On ne doit pas oublier une dernière classe de suffrages que sa jeunesse lui mérita, et qui n'étoit pas la moins puissante; savoir ceux des femmes et des eunuques, qui se flattèrent de s'emparer facilement de l'esprit d'un jeune

homme. Leurs espérances ne furent point frustrées. Les historiens ne marquent pas quel étoit le nombre des femmes dans le palais; mais ils portent celui des cunuques noirs à trente mille, et des blancs à quarante mille. Cette énumération se trouve dans la description de la réception d'un ambassadenr Grec, qui donnera une idée de la magnificence de la cour des califes dans

ce période.

Le palais impérial fut paré des plus beaux meubles, et de toutes sortes d'armes. Les soldats de la garde, au nombre de seize mille, étoient rangés en ordre de bataille. On leur paya leur solde dans des bourses d'or. Sept cents huissiers et portiers occupoient les avenues et les portes. Le sleuve du Tigre étoit chargé d'une infinité de bâtimens superbement ornés, qui formoient un spectacle brillant. Un tendit au dedans et an dehors du palais seize mille pièces de soic, cinq cents de brocard, douze mille cinq-cents tapis d'un ouvrage exquis , et d'un prix inestimable. Au milieu de la salle d'audience, on fit paroître un arbre d'or massif, qui avoit dix-huit branches principales, sur lesquelles un grand

169 nombre de diverses espèces d'oiseaux d'or et d'argent, voltigoient et chantoient harmonieusement.

Get étalage pompeux avoit pour but, de donner aux Grecs une opinion avantageuse de la puissance du calife, et de les détourner de tout dessein de lui faire faire la guerre. Il étoit assez occupé de celle des Karmates qui le tourinentèrent pendant la plus grande partie de son regne, et eurent des succès effrayans. Dans leur principale expédition, ils étoient commandés par un jeune homme de dix-neuf ans, nommé Taher. Moktader, à-pet-près du même age, ne jugea pas à propos de se mesurer avec lui. Il envoya des généraux qui n'empêchèrent pas le jeune Kar-·mate d'arrêter une caravane , dont il abandonna le pillage à ses soldats: amorce encourageante pour les troupes : et de pénétrer jusqu'à la Mecque. Il y entra, massacra dans le temple un grand nombre de pélerins, remplit de cadavres le puits sacré, démolit une partie des bâtimens, dépouilla la Cabaa de tousses ornemens. et enleva entre autres prophanations la fameuse Pierre-Noire, pour laquelle les Musulmans avoient autant de vénétom. 6.

ration, que les Israelites pour l'arche d'alliauce. Les Mecquois en offrirent une grosse somme, que les Karmates ne voulurent pas accepter. Pour ôter à cette pierre son crédit, ils publièrent qu'elle n'avoit aucune vertu. Les dévots par une espèce de déli, engagèrent les possesseurs à la plonger dans l'eau. Au grand étonnement des incrèdules, elle surnagea. Les Karmates la rendirent. Lorsqu'ils pillèrent la ville sainte, il y avoit un prince de la Mecque qui fut tué. Tous les ornemens du temple et les richesses de la ville, devinrent la proie du vainqueur.

Ces malheurs qui attaquoient la religion, étoient par les zeles rejètés sur le chef. L'augmentation des impôts, la mauvaise administration de la police, mécontentèrent les habitans de Bagdad. On se plaignoit que le calife ne faisoit rien par lui même; qu'il se laissoit gouverner par ses femmes et ses eunuques. Les troupes battues en plusieurs rencontres et mal payées, murmurèrent tant de leurs défaites, qu'elles attribuoient à l'inertie de l'empereur, que du défaut de solde. Du murmure, elles passèrent à la révolte. Munés leur général fut obligé de se prêter à leur

volonté, et de déposer le calife. On mit à sa place Kaher, son frère; mais au bout de trois jours, les soldats revenus à résipiscence, souffirient que Moktader remontât sur son trône. Il parut ne point garder de ressentiment contre son frère. Cependant, soit en punition de la révolte, qu'on croit qu'il avoit provoquée, ou pour quelque nouvelle attentat, Kaher fut mis en prison. De son cachot, il trama la mort de son frère dont les circonstances sont singulières.

Moklader se plaisoit beaucoup à voir Kaher, 3ge. les courses de chevaux. Kaher gagne calife. 932. un Africain excellent cavalier , et l'engage à se présenter à son frère pour courir. Il s'en acquitta avec tant d'adresse et de bonne grace, que le calife le fit recommencer plusieurs fois, et fit écarter sa garde pour le mieux voir. Dans ce moment, l'Africain pousse son cheval sur le calife , et lui lance sa javeline au milieu de la poitrine avec tant de force, qu'il tomba mort de son siége. L'Africain court à toute bride vers la prison pour délivrer Kaher. En passant sur le marché , il rencontre un **â**ne chargé d'épines. Son cheval a peur, se cabre, et jette son cavalier sur un

étau de boucher, où il resta suspendu par le menton à un crochet. Pendant que le cheval se déroboit dessous lui . ceux qui le poursuivoient, le trouvant en cet état, prennent les épines de l'ane , y mettent le feu, et brulent l'assassin. Ainsi le meurtre de Moktader fut puni presqu'aussitôt que commis, Il avoit trente-huit ans, et en régna vingtcing. Sans mettre en question l'aptitude des femmes à toutes les sciences, on peut trouver étonnant qu'une jeune personne de sa cour fut, pour ainsi dire, l'oracle de la justice. Elle se nommoit Yamek, et possédoit si à fonds tout ce qu'il y avoit de plus important dans le droit Mahométan, que dans les causes civiles et criminelles, les juges avoient recours à ses lumières.

Munes desiroit élever au califat son élève Abul Abbas-Mostafi, fils de Moktader; mais les partisans de Kaher l'emportèrent. Il passa de la prison sur le trône: du trône, un an après, il retourna dans la prison. Il vécut ensuite libre plus malheureux que dans les fers. Il mérita ces douloureuses vicissitudes. Sitôt qu'il se vit le maitre, il fit amener devant lui, les enfans, les concubines et les domestiques de Mokta-

der, et les fit mettre à la torture, pour en tirer l'aveu des sommes que son prédécesseur avoit pu leur distribuer. Il n'épargna même pas la mère de son frère qui lui avoit sauvé la vie, en détournant le ealife du dessein qu'il avoit de le faire mourir. Sur le soupcon qu'Ahmed, fils de Moktafi, vouloit usurper sa dignité, le barbare l'appelle au fond de son palais, et le fait elouer par les quatre membres à la nuraille; ensuite toujours pressé d'argent, il mande Abu-Yahya, homme de loi fortriche, et lui ordonne de lui compter une grosse somme. L'homme de loi se défend sur son impuissance. Ahmed lui répond le tyran, « qui est dans la « chambre voisine, m'a dit que vous « pouvez le faire, et il est d'avis que « vous le fassiez. » Abu-Yahya va pour s'expliquer : en entrant dans la chambre, l'affreux spectacle qui s'offre à ses yeux , le glace d'horreur et de crainte. Il promet et donne tout ce que le barbare exige.

La milice Turque, injuste dans la déposition de quelques-uns des prédécesseurs de Kaher, exerca un acte d'équité en le précipitant du trône. On lui ereva les yeux, et on le remit dans sa h 3 17

prison, où il resta douze ans. Un de ses successeurs l'en retira; mais sans lui donner, on ne dit pas du bien pour soutenir quelque état, mais même de quoi subsister. Un historien contemporain a écril l'avoir vu à la porte de la grande mosquée de Bagdad, couvert de haillons, e l'avoir entendu prononcer ces mots en tendant la main: « Souvenex-vous de celui qui étoit au« trefois votre calife, et qui est réduit « à vous demander l'aumone.» Il mourut non de dépit ou de chagrin, mais de maladie à l'âge de cinquante-cinq ans.

Râdi , 40e. calife. 933.

aus.
Sitôt qu'il eut été déposé, on proclama calife Râdi son neveu, fils de Mohtuder. Mais que cette dignité étoit dégradée! Combien le cercle de sa puissance étoit rétréci! Il faut en retrancher l'Irak Arabique, l'Irak Persienne, le Fars, ou Perse, proprement dite, les villes de Basra, de Cusa et de Mosul, ces anciens domaines si importans, l'Egypte, la Syrie, l'Espagne, les provinces Musulmanes de Sicile et de Crète, la Géorgic, le Kirman, toutes ces vastes contrées possidées par des souverains, qui à la vérité, respectoient le calife de Bagdad, mais ne lui laissoient chez eux qu'une espèce de prééminence de dimité, qui regardoit plus la religion que le gouvernement politique. On peut dire qu'il ne restoit proprement au calife, que Bagdad et ses environs. Cependant, comme si cette portion cut été encore trop difficile à gouverner, Rádi créa une place au - dessus du visir, qu'il nomma Emir-al-Omra, c'est à dire , commandant des commandans. Dès son vivant, les ambitieux se disputèrent cette place à main armée; et il ne resta bientôt plus aux califes, que le droit d'avoir leur nom inscrit sur les monnoies, de faire la . prière publique, et les discours dans la grande mosquée, de s'entendre proclamer dans les prières, et de décider les points de droit quand on avoit recours à eux.

Cette décadence fut l'effet de la mauvaise conduite des empereurs, de la briéveté de leurs regnes, du déstrdre dans la succession, de la puissace de la milice, et de l'indocilité de peuples, sur tout des habitans de Bugdad, qui se croyoient en droit d'aprimer seuls le mouvement à l'empire Comme si ce n'étoit pas assez de

ces causes de destruction , il s'y joignit une sultitude de sectes, toutes appliquées à affoiblir la loi Mahométane, et le respect, pour ainsi dire, l'adoration rendue jusqu'alors au calife. On a vu combién à l'aide de ses opinions irrévérentielles, Karmate, un homme simple dont on ignore la naissance et la fin , se fit de sectateurs qui portèrent des coups funestes à l'islamisme, jusques dans son sanctuaire. Sous Râdi, Shalmagéni ainsi appellé du nom de sa patrie, prêcha que la divinité résidoit dans toutes les créatures, et que les ames passoient d'un corps dans un autre , pendant une suite indéterminée de siècles. Il ne reconnoissoit pas la mission de Mahomet. Appelle devant le juge, il ne soutint pas ce qu'il enseignoit, ce qui marque qu'il étoit plus curieux d'établir une nouvelle religion, que persuadé. Il fut condamné à mort, et exécuté avec appareil, pour épouvanter ses sem blables. On voit par ses opinions que le système de Spinosa n'est pas neuf; tout an plus on peut accorder au plilosophe juif, l'honneur d'avoir estyé de le prouver. Quant à celui de la métempsicose, si ce n'étoit pas une chra-

vagance de vouloir approfondir la cause du bonheur ou du malheur des · créatures, ce seroit le plus ingénieux et le moins déraisonnable des systèmes hétérodoxes.

Râdi vécut dans la dépendance des Emirs-al-Omura, tant de ceux qu'il créa lui-même, que de ceux qui lui arracherent l'autorité à main armée. Il en garda l'ombre pendant près de sept ans qu'il régna, et en vécut trente. Les historiens lui reconnoissent de la douceur, de l'humanité, du goût pour les lettres , sur-tout pour la poésie qu'il cultiva avec succès, et même des talens pour le gouvernement, que la fatalité des circonstances l'empécha d'exercer.

Désormais les califes de Bagdad ne doivent plus faire dans l'histoire d'autre personnage, que celui qu'ils faisoient sur le theatre de mir grandeur; réduits aux fonctions d'Iman ou pontife de la loi : c'est à-dire que leurs promotions serviront de dates, seus lesquelles se rangeront les évènemens curicux ou intéressans que pourra nous

offrir cet empire dégénéré.

Dans les révolutions, s'il y a des Monaki craintes, il y a aussi des espérances. 41e. calite. Mottaki, fils de Moktader, privé du

trône que Munès vouloit lui procurer après la mort violente de son père, vit son tour arriver après deux successeurs. Mais quel trône occupoit il ? Râdi fut le dernier des empereurs musulmans qui ait commandé les armées, disposé des fonds de l'état, et qui ait eu une autorité réelle sur les Arabes. Ceux qui le suivirent, eurent l'imprudence de ne se pas conserver le privilège exclusif d'officier dans la mosquée. Le partage de cette fonction abandonnée quelquefois à d'autres, diminua la vénération du peuple, dans un tems où ils avoient commis l'imprudence encore plus grande de laisser aux émirs toute la force militaire. I es califes s'abusèrent étrangementense persuadant, parce qu'ils donnoient cette dignité, qu'ils en seroient les maîtres. A la vérité ils destuèrent quelques émirs, mais plus souvent ils furent destitués euxmêmes.

Mottaki éprouva cette triste vicissitude. Il congédia l'émir de son prédécesseur. Celui qu'il nomma, le chassa lui même de sa capitale. Un autre pour l'aroir entre ses mains, le llatta de le rétablir à Bagadad, à la tête d'un corps de troupes qu'il commandoit. Le calife se fie à la parole de Tuzun son émir, et va le trouver dans son camp. Sitôt que l'émir l'appercoit , il mit pied à terre, marche à côté de son étrier, se prosterne devant lui, le traite lui et sa famille avec les marques du plus profond respect. Pendant ce tems, il écrit à Bagdad de lui envoyer Mottaki, fils de Mostacfi. Alors la scène change. L'infortuné Mottaki est arraché de son trône, et l'émir ajoute à cette injustice la cruauté de lui faire crever les yeux. On le laissa ensuite errer comme le dernier des malheureux, couvert de manvais habits, ayant des sabots pour toute chaussure. Il vécut dans cet état jusqu'à l'âge de soixante ans, dont il avoit régne quatre.

Pendant son court pontificat, paurrent deux sextes très-antagonistes, trèsacharnées l'une contre l'autre. Elles sé disputoient sur un sujet incompréhensible, qui a souvent fourni la matière de querelles très animées. Il s'agissoit de savoir si Dieu gouverne tout par une providence générale, ou par des volontés particulières. S'il fait toujours ce qui est le meilleur et le plus expédient, ou s'il jette, pour ainsi dire pêle-mêle, le bien et le mal qui arrive à chacun,

non selon son mérite, mais selon les loix universelles, par conséquent, si la prédestination est absolue ou relative. Al Ashari soutenoit le premier système contre Jobbai, qui avoit été son maître, et pour lui faire voir que Dieu gouvernoit par une providence générale, il s'attachoit à prouver qu'il y auroit de l'injustice dans une providence particulière. Il lui proposoit son raisonnement en ces termes : « Que pensez-vous « du sort de trois frères, dont l'un vit « dans l'obéissance de Dieu, l'autre « sous la rebellion à ses commande-« mens, et le troisième meurt en bas-« age ». Jobbai répond : « Le premier « sera récompense dans le ciel, le se-« cond puni dans l'enfer, le troisième « ni puni, ni récompensé ». Alors réa pond Al Ashari, le troisième ne « pourra-t-il pas dire : Seigneur , si « vous m'aviez fait vivre plus long tems, « j'aurois pu entrer avec mon cher « frère dans le séjour des bienheureux , « et mon sort seroit plus fortuné. Vous « avez raison, dit Jobbai, mais Dien « répondra : je savois que si tu avois « vécu plus long - tems , tu aurois été « méchant, et serois allé en enfer. En « ce cas, dira le second, seigneur,

pourquoi ne m'aviez-vous pas enlevé « aussi dans mon enfance, je n'aurois « pas mérité d'être puni pour mes pé-« chés, et précipité en enfer ». Donc, concluoit Al Ashari, il y a eu en Dieu une injustice et une cruanté méditée, à laisser devenir le second frère pervers et punissable, donc afin d'effacer cette tache de cruanté et d'injustice, il faut que Dieu ne détermine pas le sort de chacun en particulier; mais qu'il les abandonne à l'influence des loix générales. Mais commeil seroit beaucoup plus avantageux pour le genre humain que Dieu eût fait disparoître le mal et prédestiné chacun au bonheur , il s'ensuit que Dieu ne fait pas toujours ce qui est le plus expédient, et qu'il n'a pas créé le meilleur des mondes possibles. Ainsi la question de l'optimisme n'est pas nouvelle, et les jansénistes et les molinistes seront peut-être étonnés de voir leurs décrets absolus et leur science moyenne déjà connus chez les Arabes.

A Mottaki succèda Mostacfi, fils de Mottasi. Une de ses femmes nom- Mostacfi, mée Alam, favorisa, par ses intrigues, son élévation sur le trône; et la même intriguante, on par mécontentement, ou par mal-adresse, contribua à l'en

faire arracher. Tous les deux furent punis par l'enir, leur complice, de l'injustice faite à Mottaki. Au boutd'un an, Mostacfi eut les yeux crevés, à l'âge de quarante et un an. I es conjurés se saisirent aussi d'Alam, et lui coupèrent la langue.

Moti , 43^. cal.ie. 945.

La race de Moktader, après deux interruptions, reparut encore sur le siège des califes, en la personne de Moti, son fils. Le père possédoit Bagdad et les environs. Moti fut confiné dans une partie de la ville, et tout son corps administratif et diplomatique consistoit en un secrétaire. La paix et la guerre se faisoient cependant sous son nom, près et loin, avec les Grecs, les Karmates; mais sans qu'il y prit aucune part. Comme l'existence de cette cour tenoit au respect religieux du peuple, elle s'appliquoit à se distinguer par l'assiduité et l'exactitude aux pratiques du mahométisme. C'étoit aussi le centre des controverses. Mais les véritables sciences mal récompensées par le calife peu opplent, passèrent, sous Moti, de Bagdad à Alep, où elles trouvérent un prince riche et généreux, nommé Abul Azan. Il étoit distingué par sa grandeur d'ame, sa valeur, ses connoissances, son amour pour la justice, et sa régularité à s'acquitter des devoirs de sa religion. Son palais fut le séjour des poétes et dos savans, jamais l'n'en sortit un seul de sa cour, sans éprouver les effets de sa bonté et de sa

générosité.

Il régnoit en grand prince sur cette partie de l'ancien empire, dont il s'étoit fait un état florissant, pendant que le malheureux calife étoit privé même du nécessaire, par les vexations de son émir. Celai-ci, livré au plaisir et incapable de faire aucune épargne pour les dépenses même les plus nécessaires. comptoit insolemment sur l'économie de Moti. Dans une circonstance où la paie manqua à la milice, il demanda de l'argent au pontife, qui se rejeta sur son impuissance. « Vous feiiez « bien mieux , lui dit l'émir , d'ac-« quiescer de bonne grace au desir « de la milice, que d'attendre qu'elle « vous force. » Cette menace épouvanta tellement le calife, qu'il vendit jusqu'aux menbles de son palais, et en remit le prix à l'émir, qui ledissipa follement. Moti occupa le siège vingtneuf ans, dans cette honteuse sujetion.

Il se démit à l'âge de soixante-trois ans, deux mois avant que de mourir.

Tay, 44e. Moti n'avoit que les vertus d'un parealile. 97<sup>3</sup> ticulier, et n'en laissa pas d'autres à

Tay, son fils. Il lui transmit aussi l'esprit d'économie; mais qui ne lui fut pas plus utile qu'à son père. Il semble que les califes amassoient pour les émirs. Après dix huit ans de règne, l'émir soupconnant que les coffres du calife pouvoient être remplis, et devenir une proie assez convenable, demande au prince permission de lui rendre visite dans son palais. Tay, sans défiance, fait même préparer une fête pour le recevoir. L'émir arrive, se prosterne devant le commandeur des croyans, et prend un siége qu'on lui avoit préparé. Pendant la cérémonie, entre une foule de soldats sous prétexte d'accompagner l'émir. S'étant rendus les plus forts, ils tirent le calife de son trône, le roulent et l'enveloppent dans un tapis, le portent hors du palais, dans un endroit où ils le forcent d'abdiquer. Il vécut encore douze ans après, et. mourut âgé de soixante et treize ans.

Kader, 45e. Quelque dégradé que fut ce trône, calife. 291 il occupoit encore l'esprit de ceux qui y avoient quelque droit, et sans doute

excitoit des desirs. Le courier qui apporta au successeur de Tay la nouvelle de son élection, le trouva racontant à sesamis un songe de la nuit précédente, qui lui présageoit sa grandeur future. 1) se nommoit Kader. Par lui , le califat revint à la famille de Moktader, dont il étoit petit-fils. Est-ce flexibilité de caractère, habitude de se plier aux circonstances, de n'être ni trop exalté par les évènemens heureux, ni trop sensible aux malheurs, qui lui a fait pousser sa carrière politique jusqu'à quarante-trois ans, et prolonger sa vie jusqu'à quatre-vingt-six? L'histoire de son règne est remplie par les actions des autres. Il faut la trier avec discernement; car un historien de ce tems , qui feuilletoit les annales, interrogé sur ce qu'il faisoit, disoit de bonne foi : Je compile des faussetés et des bagatelles.

Un auteur a annohli le mot bagatelle, en y joignant l'épithète morale. On peut mettre dans ce rang, la courte réflexion d'Aziz, calife d'Egypte. Un poète satirique avoit composé des vers injurieux contre son visir, dans lesquels le priuce même n'étoit pas épargne. Le muistre en porta ses plaintes, et pria le calife de punir l'auteur. Aziz répon-

dit : « Comme j'ai part à l'injure, je « desire que vous preniez part avec « moi au mérite du pardon que je lui « accorde. » Le contraste de ce langage de clémence se trouve dans une proclamation, espèce de mandement de notre Kader contre les califes d'Egypte. On y voit tout le fiel théologique. Il dit que celui qui régnoit pour lors « est un homme du neant, sorti « de sa bassesse, venu comme un cham-« pignon sur lequel puissent tomber « toutes les plaies et les malédictions « de Dieu, fils de Said, à qui Dieu ne « donne jamais de propriété!issu d'an-« cêtres qui étoient l'écume du genre « humain, l'opprobre de l'humanité, « la peste de la société, des infâmes, « des imposteurs. Dieu veuille damner « éternellement ces réprouvés et ces « rebelles ! puissent-ils être à jamais " maudits de œux qui aiment la vérité « et la vertu. »

Pendant le règne de Kader, Kabus, roi du Mazanderan, fit détrôné par ses snjets, parce qu'il étoit tropsévère. « C'est un faux prétexte, leur dit-il, « je ne me trouve dans la triste situation où je suis, que pour avoir épar-« gné le sang, et avoir conservé cinq

« ou six d'entre vous. » Son fils que les révoltés appellèrent, et forcèrent de prendre le sceptre, en le menacant s'il refusoit de le donner à un autre, quand il fut installé, alla trouver son père, se prosterna à ses pieds, et lui offroit de lui rendre l'autorité, et de .. marcher contre les rebelles. Kabus qui étoit alors dans un chateau écarté, content de ces dispositions filiales, lui dit : « J'ai fixé ici le terme de mes « actions et de ma vie, jouissez de ma « puissance, je vous l'abandonne. » Il goûtoit dans sa retraite le plaisir tranquille que procurent les sciences à ceux qui savent les cultiver, et y couloit des jours sereins. Ceux qui l'avoient offense de purent croire qu'il leur pardonnoit, et l'empoisonnèrent.

On ne sait ce qu'avoient fait les femmes à *Haken*, calife d'Egypte. Il les fourmenta de toutes les manières qu'il put imaginer, leur défendit de sortir de leurs maisons, et même de se prometer sur leurs terrasses. Afin qu'elles n'enssent pas moyen de désobéir, qu'elles ne pussent paroître ni dans les rues, ni dans les places publiques, il défendit de faire des chaussures à leur usage, et interdit les mar-

chés, de peur qu'elles ne fussent obligées d'y aller. Les hommes promenoient les denrées par les rues, et les femmes les achetoient sans passer leur porte. La punition de mort suivoit cette transgression. Il étoit juste qu'une parcille tyrannie, fût détruite par une femme. la propre sœur d'Haken le fit assassiner; et afin qu'on ne crût pas qu'elle avoit part au meurtre, de sa propre main, elle poignarda les assassims.

Mamud-Gazis, de simple gouverneur du Khorasan devint sous le califat de Kader, un grand prince et un illustre conquérant. Il assujétit une partie de l'Inde, et trouva dans une de ces contrées, un temple dont l'idole d'une seule pierre avoit cinquante coudées de haut. Il la brisa , lui immola cinquante mille de ses adorateurs, et enleva de ce temple donze colonnes d'or massif, toutes convertes de rubis et d'autres pierres précieuses. Ce qu'on trouve encore dans l'Inde de monumens gigantesques, prouve qu'en ce genre de travaux, l'Inde n'étoit pas inférieure à l'Egypte. Les richesses que Mahmud tira du trésor d'un seul roi Indien, rendent croyable ce qu'on lit de ces colonnes d'or. Des millions en or, en argent, en pierreries, dont le nombre étonne, des ameublemens magnifiques, des étoffes d'un prix inestimables : tout cela tomba entre les mains du Persan, saus coup férir, ainsi que la couronne de l'Indien, qui se persuada devoir être traité avec indulgence, et même que son royaume lui seroit rendu, en récompense de ce qu'il ne se seroit pas défendu. Mais Mahmud le détrômpa cruellement, et lui donna une lecon qui doit servir tous les princes qui abusés par une pareille espérance, seroient tentés de se mettre à la discrétion de leurs ennemis. Il dit à ce foible monarque : « Avez-vous lu l'histoire ? savez-vous les « échecs? Oui, répondit il; eh bien, « reprit Mahmad, y avez-vous vu que « deux rois aient régné dans le même « royaume, ou aux échecs, que deux « rois se soient trouvés sur la même « case? Comment donc, yous qui « pouviez vous défendre, avez-vous eu « l'imprudence de me rendre maître « de votre personne et de vos états »? Il l'envoya en Perse, dans Cazna sa capitale, où il le laissa vivre, peut-être parce que sa mort étoit inutile. C'est ce que doivent peser ceux que le sort réduit à cette fâcheuse alternative de risquer la mort en se défendant, ou de la subir moins glorieuse en se rendant.

Un pauvre homme vint se plaindre à Mahmud qu'un soldat de ses troupes étoit entré la nuit dans sa maison, l'avoit maltraité, et contraint de quitter son logis, sa femme et ses enfans. S'il y revient, répond le prince, avertissezmoi. Le soldat reparoît. Le pauvre court au sultan. Il arrive, fait éteindre la lumière, et taille l'insolent en pièce. L'exécution faite, il fait allumer le flambeau, regarde le visage de celui qu'il avoit tué, se prosterne, rend graces à Dieu, et demande à manger. Il n'y avoit que du pain d'orge et du vin tourné. Le prince boit, mange avec appétit, d'un air gai et content. Son hôte le prie de lui dire pourquoi il a fait éteindre la lumière, et comment il est satisfait d'un si mauvais repas. Mahmud hii répond : « Depuis que « vous m'avez porté vos plaintes, j'ai « toujours eu dans l'esprit que ce ne « pouvoit être qu'un de mes enfans qui « fut assez hardi pour commettre une « telle insolence. Avant résolude ne le « point épargner, j'ai fait éteindre la

« lumière , afin de n'être pas attendri « par sa vue; mais ayant reconnu que « ce n'étoit aucun de mes enfans, j'ai « loué Dieu comme vous avez vu; enfin « il n'est pas étonnant que j'aie été « content de ce que vous m'avez pré-« senté, parce que le chagrin que « j'avois de l'outrage qui vous a été « fait, m'a ôté le repos et l'appétit « depuis trois jours. » Ce prince étoit fort laid, et s'en aftligeoit, parce qu'il craignoit que ce défaut ne lui fit perdre l'estime et l'amitié de ses sujets. Un poëte lui dit : « Quand vos mœurs n'au-« ront pas plus de difformité que « votre visage, personne ne s'en plain-« dra. » De ce vice physique, il tiroit une réflexion morale proposable même aux personnes qui ne se croyent pas laides. En se regardant dans leur miroir qu'elles disent comme Mahmud, « je remarque en moi tant de dé-« fauts, que j'oublie aisément ceux « des autres. » Avant sa mort , il avoit fixé son sejour dans l'Inde, où il répandit avec zéle la religion mahométane.

A Kader succéda pacifiquement Kayem son fils. Quarante quatre ans, 4 de règne, ne servent que de cadre à des faits d'armes, des conquêtes, des

Kayem, 6e. calite. 1030.

rebellions qui à peine le regardent. On peut seulement remarquer qu'une de celles-ci le chassa de sa capitale; que le repentir de ses sujets l'y rappella. On aime à croire qu'il dut ce retour à ses vertus. Il étoit savant, doux, patient , populaire , juste , craignant Dieu, habile dans les affaires, et capable de donner d'excellens conseils. Ses ennemis l'écoutoient, et par son influence la paix se soutint dans ses petits états. Sous lui, commençèrent à paroître les Turcs Seljucides, qui ont joué dans la suite un très-grand rôle. On choisira de mettre entre les évènemens heurcux on malheureux de ce tems, la composition de beaucoup de livres de médecine, et la considération accordée dans les cours mahométanes, à ceux qui faisoient profession de cette science. Le fameux Avicène qui fleurit alors, étoit médecin et poëte. Il ne lui manquoit que d'être astrologue, pour avoir tous les talens propres à se faire ami des grands. Ce médecin a été sujet à de grandes maladies, et n'étoit pas sain non plus, dit-on, du côté des mœurs; mais il écrivoit pour garantir des pre-mières, et régler les secondes. Son épitaphe faite par un poëte satyrique, porte: que ses ouvrages de sagesse et de philosophie, ne lui avoient pas enseigné les bonnes mœurs, ni ses ouvrages de médecine, l'art de conserver sa santé.

Kayem mourut à soixante et seize Moktadi, ans, fut remplace par son petit fils 470. calife. Moktadi , qui n'avoit que dix-huit ans. Il a passé pour un prince brave , maguanime, respecté de ses sujets. Il ctoit très-versé dans tous les rites et les pratiques du mahométisme. Ce calife, au lieu d'un émir, fut obligé de souffrir à Bagdad un roi ou sultan, auquel il donna l'investiture. Ce n'étoit que changer le nom de celui qui le dominoit. Moktadi étoit très-charitable, et aimoit les gens de bien et les savans. La connoissance qu'il avoit des loix , lui servit à réformer plusieurs abus pendant un régne de dix-neuf ans. La cour de ce calife n'étoit pas réduite, comme celle de ses prédécesseurs, à une stricte économie. On parle de fêtes données à l'occasion de son mariage, qui surpassèrent en magnificence tout ce qu'on avoit jamais vu en ce genre. On employa, dit-on, au dessert seul, quatre-vingt mille livres de

sucre. Tout le reste étoit à proportion.

tom, 6.

194

Moktadi mourut-subitement âgé de trente-neuf ans.

Mostadher, 48e. calife. 1094.

Son fils , Mostadher , fut aussi - tôt' reconnu calife; mais il n'en recut tous les droits que par le consentement de Barkiarok l'émir, roi ou sultan de Bagdad; car il avoit tous ces noms. Il installa le calife, qui réciproquement l'investit de la puissance, et lui donna le titre de Colonne et appui de la religion, et ordonna qu'on priât pour lui dans les mosquées. Il paroît que ces prières nominales étoient une espèce de consécration qui rendoit légitime auprès du peuple , le pouvoir des chefs de la police et des armées. Le calife de Bagdad étoit le dispensateur de cette grace, que les souverains de Damas, d'Alep, d'Antioche et même d'Egypte et de Perse, sollicitoient auprès de lui , quoiqu'ils prissent aussi le nom de califes ; mais ils reconnoissoient en celui de Bagdad une prééminence. On voit qu'il étoit appellé comme arbitre dans les traités de ces princes rivaux. Leurs accords se passoient devant lui, et il y donnoit la sanction. Sans doute on reconnoissoit ses peines, et c'étoit peut être là une des branches les plus importantes

de son revenu. Aussi paroît-il que la qualité qu'on désiroit davantage en lui, étoit celle de conciliateur, d'habile dans la connoissance des loix, d'ami de la paix. Il étoit aussi à desirer qu'il fût doux, insinuant, qu'il se rendit respectable par ses moeurs, afin que l'ess time donnat du poids à ses décisions. Ce sont les vertus qu'on reconnoît dans Mostadher. Il les lit briller sur le siège de calife pendant vingt cinq ans, ct

mourut à quarante - deux.

Son fils Mostarshed realonna quel- Mostarshed qu'éclat au trône du califat. Il ne se 19e. calife. laissa pas maîtriser comme ses prédecesseurs, et agit par lui-même. Il n'eut point recours à d'autres pour soumettre Hasan, son frère, qui ambitionnoit sa dignité. Il battit ses troupes, le fit prisonnier , et lui pardonna. Chose étonnante! On vit le Calife de Bagdad à la tête d'une armée, non-seulement exercer dans sa ville une autorité indépendante, mais prétendre encore l'étendre sur des princes qui croyoient ne lui devoir que de la déférence. Il eut la hardiesse de priver Masud, prince Seljucide, des prières publiques, ce qui étoit une espèce de déposition, et de soutenir sa sentence par les ar-

mes. Il est vrai qu'il succomba; mais ce fut après plusieurs victoires qui lui ont fait la réputation de prince guerrier. Dans sa disgrace même, et tombé entre les mains de son ennemi, il se fit respecter. Masud en vint à un traité; mais ce n'étoit qu'un moyen de couvrir l'attentat qu'il méditoit. Mostarshed se trouva assassiné dans sa tente. où il étoit sous la sauve-garde de Masud; sans que celui-ci paroisse avoir pris aucune mesure pour punir un tel crime. Le calife étoit âgé de quarante. quatre ans , et en avoit régné dix-sept. On lui donne le talent rare de savoir dire beaucoup de choses en peu de mots.

50e. calife.

Masid permit que Mostarsh ed fit remplacé par Rashed, son fils; mais comme il craignoit que ce jeune prince ne vengeat la mort de son pére, il lui fit signer un écrit conçue ne es termes: « Si j'assemble jamais des troupes, si ; je sors de Bagdad, si je fais jamais « périr quelques-uns de ceux qui sont « attachés au sultan Masid, je me « dépose moi-même. » Le cas prévu ne tarda pas à arriver. Masid demanda au calife une somme qu'il prétendoit Jui avoir été promise. Celui-ci refusa,

et appella des troupes des provinces voisines à son secours. Masúal l'assiégea dans sa capitale. La mésintelligence se mit entre les auxiliaires, et le pontife étant fort pressé, se trouva très-henreux de pouvoir échapper par la fuite à son ennemi. Masúal entra dans Bagdag, assembla les juges et les docteurs de la loi, et leur remit l'engagement de Rashed. Il ne fut pas quesion d'examiner quel étoit l'aggresseur; et si Masúal n'avoit pas provoqué le pontife. Masúa étoit le plus fort. Rashed fut deposé tout d'une voix, n'ayant siégé qu'un an.

La même assemblée proclama Moktasi, oncle du déposé. Comme il avoit ses i, oncle du déposé. Comme il avoit ses califobliques de son élection à Masúd, il le laissa le maître, et ne se méla point du gouvernement tant que ce sultan vécut; mais après sa mort, il s'empara de l'autorité, non-seulement dans Bagdad, mais dans une grande étendue de la Perse et de l'Arabie, que Masúd avoit gouvernée. Son règne, qui dura vingt-quatre aus, fut heureux et glorieux. Il mourut à soixante et six ans, estimé et regretté.

Plusieurs années avant sa mort, Mostanjed Mohtòsi avoit déclare calife son fils 52e. calife 1160.

Mostanjed, qui fut reconnu sans obs

tacle, et gouverna onze aus paisiblement. Avec lui régna la justice. Le trait suivant en est une preuvé. Il avoit fait mettre en prison un homme convaincu d'être calomniateur. Un grand de sa cour lui offrit deux mille pièces d'or pour la délivrance de ce prisonnier. Le calife répondit : « Remettez « entre mes mains un autre homme « qui ait les mauvaises qualités de cea hila, et moi je vous en compterai « dix mille; car je souhaite extrêmea ment purger mes états de cette « peste. 5 Il mourut à l'âge de cinquante six aus, assassiné à ce qu'on eroit par son chambellan, qui craignoit så justice.

Mostadi, 53e. calife. 1170. Le lendemain, les officiers du palais et les principaux de la cour reconnurent Mostadi, fils de Mostanjed, et le proclamèrent, au grand contentement du peuple, qui connoissoit ses bonnes qualités. Ses sujets ne furent pas trompés dans leurs espérances. Il se distingua comme son père par sa justice, et plus que lui par une extrême charité. L'autorité légitime des souverains pontifes musulmans, fut réunie curs a personne, par l'abolition du califat des califes Fatimites en Egypte. Il

n'eut aucune part à cette révolution. Elle arriva par le conflit entre les grands du pays, qui aspiroient à la souveraineté. Ils cherchoient à s'acquérir un droit aux yeux du peuple. En recevant l'investiture du calife de Bagdad, ils cessoient d'être califes cux-mêmes. Tel fut le célèbre Saladin, qui vécut du tems de Mostadi. On compte encore beaucoup d'autres chefs de tribus, généraux d'armées, gnerriers et conquérans qui s'illustrèrent sous son règne.

Il se débarrassa fort adroitement d'une émeute dangereuse, excitée par Kimar, son général, qui haïssoit le visir, et qui entreprit de le faire périr. Il le manqua dans sa maison, qu'il avoit fait investir par les troupes qu'il commandoit. Le visir gagna le palais du calife. Kimar persistant dans son dessein, fait avancer ses soldats vers . le palais impérial. Ils étoient suivis d'une foule de peuple. Mostadi paroît sur son balcon, et s'adressant à la multitude, lui dit : « Vous voyez l'inso-« lence de Kimar, qui vient me défier « jusques dans mon palais; pour le « punir, je vous abandonne tous ses « biens. » Le peuple entendant que le

pillage lui étoit permis, se précipite vers la maison de *Kimar*. Les soldats le suivent pour la garantir. L'émeute finit, et le visir est sauvé. *Mostadi* mourut à trente ans, après en avoir résné dix.

Nazer, i.e. calife.

Nazer, fils de Mostadi, fut élu à la place de son père par les soins du visir, qui engagea les grands de la cour et les principaux de Bagdad à lui prêter serment de fidélité ; mais le crédit de ce ministre ne s'étendit pas jusques sur le petit peuple. Le visir gouvernoit trèssagement, et étoit distingué par sa probité, sa tempérance et sa vertu. Jamais il n'avoit fait de tort à personne dans ses biens ni dans sa réputation; cependant, sans qu'on en sache le motif, il fut victime de la fureur de la populace, qui le massacra, et traina ignominieusement son cadavre dans les rues. Le ieune calife n'avoit ni la fermeté , ni la force de sou père pour s'opposer à cette violence ; d'ailleurs il paroît avoir été de caractère à tout sacrifier à son repos. Son règne est la date des exploits de Saladin, de la guerre, la plus animée du tems des croisades, de l'irruption des Mogols dans la domination inusulmane, qui prépara les conquêtes du fameux Gengiskan, sans que Naser en ait perdu un moment de sa chère tranquillité. Il amassoit des trésors immenses, qu'il dépensoit pour ses plaisirs, et aussi pour quelques établissemens utiles. Mais les savans, qu'il considéroit peu, n'y eurent aucune part. Il vécut dans cette apathie soixante et dix ans, dont il régna quarante sept. Cet état d'indolence n'est pas favorable à la gloire d'un prince; mais sans doute il est préférable aux succès fastueux de l'ambition, souvent trop cherement payés par les peuples.

Le vieux calife tres-jaloux de sa D'Haher, puissance, après l'avoir partagée avec 55e, calife. D'Haher son fils , le trouvant trop hardi, et le jugeant entreprenant, le fit mettre en prison. Il y ctoit encore lorsque son père mourut. On délivra ses mains des fers, pour y mettre le sceptre. Il avoit cinquante ans. « Hélas, dit-il , il « n'est guére à propos d'ouvrir la bou-« tique sur le soir ». Mais sa générosité, ses actes de justice, les bienfaits qu'il répandit, causèrent beaucoup de regrets de ce qu'il n'avoit pas pu l'ouvrir plutôt, de ce qu'une mort trop prompte la ferma au bout de neuf mois.

Mostanser, 56e. calife. 1226.

Bien différent de Nazer son grandpère, Mostanser fils D'Haher, marqua beaucoup d'estime, et de considération pour les savans. Il fit bâtir un collège qui n'eut jamais rien de pareil dans les états Musulmans, par l'étendue et la beauté de l'édifice, et les revenus. Il y établit quatre professeurs, un pour chaque secte orthodoxe de Musulmans. Trois cents élèves yétoient instruits, nourris et entretenus. Il y avoit un apothicaire et un médecir agaés. Par une galerie qui joigouit à son palais, Mostanser alloit souvent examiner ce qui se passoit, et écouter derrière des jalousies, les leçons des docteurs.

Siles libéralités faites au hasard sont ordinairement mal appliquées, et blama bles, on ne peut louer une générosité de Mostanser, exercée bizarrement à l'égard des habitans de Bagdad. Voyant du haut de son palais sécher des vêtemens qu'ils avoient fait blanchir pour assister à une fête qu'il devoit donner, il se formalisa de ce qu'ils n'en préparoient pas de neufs. On lui répondit qu'ils n'avoient pas le moyen de s'en procurer. L'empereur fait faire des balles d'or qu'il distribue à ses courti-

sans, et de la galcrie du palais, les tire avec eux sur les terrasses où il vovoit des habits exposés. Visitant un jour son trésor, il trouva une citerne pleine d'or et d'argent. « Plût à Dieu, s'écria-t-il, « que je vécusse assez long-tems pour « employer tout cet or et cet argent. « J'ai entendu, lui dit un courtisau qui « l'accompagnoit, votre aveul le calife « Nazer , dire à l'occasion de cette ci-« terne, à laquelle il s'en manquoit « de deux brasses qu'elle ne fut pleine, « plût à Dieu que je pusse assez vivre co pour la remplir ». On ne sait s'il eut un but utile en accumulant ; mais Mostanser, s'il prodigua, ce fut en grand prince, en distribuant des sommes considérables aux pauvres, faisant réparer les écoles, les mosquées, les chemins et les hopitaux, pendant un règne d'environ dix-sept ans.

Rarement les révolutions arrivent Mostasem sans avoir été précédées par des règnes 57e. calife. indolens. On a vn que les derniers califes ne songeoient qu'à jouir. Ils se déchargeoient des soins du gouvernement sur des visirs et des généraux, qui à peine surveillés, devenoient les maîtres. Tranquilles dans leurs palais, ces empereurs entendoient gronder au loin

12 24

le tonnerre lancé sur leurs frontières par les ennemis du dehors, sur-tout les Tartares, persuadés que l'orage ne viendroit jamais jusqu'à eux. Cependant Mostanser, père de Mostasem qui lui succéda, prit quelques précautions contre les hordes qui le menacoient. Il garnit de machines les murs de Bagdad, et fit montre de quelque résistance, mais Mostasem, quand on lui proposa de se mettre à la tête de son armée, et d'aller jusques dans le Khorasan au-devant des Tartares, répondit : « Bagdad me suffit, les Tar-« tares ne m'envieront point cette « ville et son territoire. Je leur aban-« donne toutes les autres provinces. « Ils ne m'attaqueront pas ici, et res-« pecteront du moins le lieu de ma « résidence ». Mais l'ennemi ne se contente pas toujours de la part qu'on lui fait.

'Bagdad étoit alors la plus riche ville de l'univers. Hâlacă, général d'une armée de Tartares, après avoir promené ses troupes sur tous les lieux de la Perse et de la Babylone qui lui offroient quelque butin, rodoit autour de cette ville, comme un chasseur autour de sa proie. Il paroît qu'il y avoit des intelligences. Mostasem étoit trahi par son propre visir, en qui il avoit une confiance aveugle; mais ce ministre avoit juré la perte de son maître, parce que ce prince se montroit contraire à la secte que le visir protégeoit. Le calife étoit avare et vain. Le traître, qui connoissoit son foible, lui conseilla de licenciersestroupes, par la raison qu'elles lui devenoient inutiles, dans un tems où il étoit craint et respecté par tous les rois et tous les princes qui faisoient profession de l'Islamisme. Ces espérances, dont Mostasem se laissoit bercer, n'empêchoient pas Hûlacû d'avancer. Les principaux seigneurs de la cour allèrent alors trouver le calife, l'exhortèrent vivement à quitter ses femmes, ses eunuques, ses oiseaux, pour lesquels il étoit passionné, sa chère indolence enfin; et de penser sérieusement à ses affaires. Lorsqu'en conséquence de ces avertissemens, il montra au visir l'envie de rassembler son armée, le perfide l'en détourna : « Quand « même, lui dit-il, les Tartares et les « Mogols entreroient dans la ville, les « femmes et les enfans seuls seroient « en état de les assommer à coups de « pierres de dessus les terrasses de « leurs maisons ».

Cependant il fallut en venir à une défense régulière. L'empereur leva des troupes, et les mit sous la conduite de ce même visir, qui le trahissoit. Elles furent battues, et presque toutes noyées dans l'Euphrate, qu'Húlacú avoit détourné sur leur camp: Le général se sauva presque seul. Quand la nouvelle en fut portée au calife, il dit : « Dieu « soit loué, le visir est sauvé ». Le malheureux ne perdit ses espérances que lorsque, après plusieurs assauts, le Tartare se rendit maître de la ville. Lorsqu'il y entroit, le calife se présenta avec des vases, où étoient les pierreries et les joyaux d'un prix inestimable, que ses ancètres avoient accumulés pendant une longue suite d'années. Hûlacû les distribua aussitôt aux principaux officiers de son armée.

Jamais calife n'avoit été si fastueux que Mostasem. Son orgueil étoit excessif. Les plus grands princes Musulmans avoient de la peine à obtenir accès auprès de lui; et dans cés occasions, il affectoit un luxe et une magnificence qu'ancun de ses prédécesseurs n'avoit montrés. Lorsqu'il sortoit, il portoit ordinarement un voile, pour s'attirer plus de respect de la part des peuples,

qu'il n'estimoit pas dignes de le regarder. La foule étoit si grande, que les rues et les places étoient trop étroites, et qu'on louoit chèrement les fenêtres et les balcons pour le voir passer. Ce fut par ces meines rues, sous les yeux de ce même peuple, qui sans doute accourut à ce spectacle, que le crucl Tartare sit traîner l'infortuné calife, enfermé dans un sac de cuir, où il périt. Il lui infligea, dit on, ce supplice aussi humiliant que barbare, en punition de son orgueil. Plusieurs de ses fils avoient été tués dans les assauts, où il ne parut jamais lui-même. Les autres furent présentés au vainqueur, avec toutes ses femmes, au nombre de sept cents, et trois cents de ses eunuques à leur service. On ne sait ce qu'il en décida. Il permit à ses troupes de piller Bagdad pendant sept jours. Elles en tirerent des richesses immenses. Ainsi périt le dernier des califes à l'àge de. quarante-six ans, après en avoir régné seize. Il étoit reconnu pour seul et légitime calife, et souverain pontife des Musulmans. Quoiqu'il y eût en Afrique et en Espagne des princes qui prenoient ce titre, ce n'étoit qu'à l'égard de leurs sujets immédiats, et non des autres Musulmans, qui ne reconnoissoient que le calife de Bagdad pour légitime successeur de *Mahomet*. Cette dignité resta dans la branche des *Massides*, environ cinq cent vingt-trois ans.

## TURCS.

Tarcs, Si les Arabes, par leurs conquêtes entre les militaires et religieuses, se sont étendus la Grande-dans les trois parties du monde commt, la mer Cas les Turcs, non moins actifs et aussi entrene.

thousiastes, ont fondé un empire presqu'aussi grand, et se sont mis quelquefois à la place des Arabes. Nous avons déja parlé de leur origine selon les Persans, quiles font venir des environs de la mer Caspienne. Les Chinois les font partir d'un grand désert près de la Corée; ce qui mettroit leur berceau dans des pays bien éloignés l'un de l'autre. Les uns les font Scythes d'origine, les autres Huns et Tartares; mais ils ne sont un peu connus, que depuis qu'ils ont habité le Turkestan, grande contrée de la Tartarie, dont les bornes ont extrêmement varié. Lorsque les Turcs ont commencé leurs incursions, elle se resserroit entre les Kalmonks. la grande Bucharie, et la mer Cas-

pienne. C'est un pays plat, fertile, bien arrosé, qui a été couvert de très-belles villes. Quelques-unes montrent encore des restes estimables dans leurs dégradations.

Les auteurs divisent les anciens Turcs en deux classes, sclon leur genre de vie. Les uns habitoient dans des villes , et avoient des demeures fixes. Les autres demeuroient sous des tentes à la manière des Arabes. C'est de ceux-ci que sont descendus les Turkomans, pères des Ottomans actuels. Ils ne reconnoissoient qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre; auquel ils sacrificient des chevaux, des bœufs, et des moutons. Ils respectoient l'air, l'eau et le feu, et chantoient des hymnes en l'honneur de la terre. Leurs prêtres passoient auprès d'eux pour avoir quelque connoissance de l'avenir. Les écrivains Arabes et Persans donnent mauvaise idée de leur caractère, qu'ils font brutal et grossier. Ils ont à ce sujet des proverbes peu honorables aux Tures. On trouve dans leurs anciens vres un distique dont le sens est: 🕷 Quand même un Turc ou un Tar-« tare, excelleroit en toute sorte de

" science, la barbarie forme toujours

« le fond de son caractère ». Ils ont encore assez souvent à la bouche cet antre proverbe: « Quand un Turc se-« reit docteur de la loi Musulmane on « peut le tuer sans serupule ». Cette espèce d'arrét'de mort vient des mauvais traitemens que les Persans ont souvent essuvés de cette nation dans les guerres. Les Arabes n'en ont pas été non plus exempts. Et on peut dire que ce caractère primitif domine dans la populace, qui est jusqu'à nos jours séditieuse et insolente. Ce peuple s'est toujours distingué par sa bravoure. En général les Turcs qui ont conservé la pureté de leur origine, ont l'air altier, et paroissent faits pour la guerre.

Turcs Seljucides.

et paroissent laits pour la guerre.
Outre les empires que les Turcs ont
fondés en Tartarie, ils ont établi quatre
grandes monarchies dans le midi de
l'Asie. Les trois premièrés possédées par
des princes d'une même famille nommée Seljucide. La quatrième soumise
aux princes de la famille d'Othoman ou
Osman, et à leurs successeurs. Les Seljucides tirent lenr origine de Seljusk
fils de Dekak principal officier d'u
prince des tribus turques qui habitoiert
les bords de la mer Caspienne. Seljusk
eut plusieurs enfans qui devinrent très-

puissans en amis, et très - riches en terres et en troupeaux. Il avoit embrassé le Mahomètisme. Ses descendans l'imitèrent. Cette religion les rendit suspects à leurs compatriotes du Turkestan; mais aussi elle leur mérita la confiance des califes de Bagdad qui en firent leur garde ordinaire; et en entretinrent des corps nombreux dans leurs armées.

Le calife Kayen les opposa comme Togrol-B. k nous avons vu au sultan Kasud qui envahissoit ses états, et leur recommanda la défense des terres des Musulmans. Ce fut à cette occasion, que les Turcs entrérent dans le Korasan, en firent la conquête, et s'y établirent sous le commandement de Togrol Bek, qui a été le premier sultan Seljucide de l'Iran ou de la Perse. Pendant son règne qui dura vingt-six ans, il essuya peu de traverses, et eut toutes sortes de prospérités. Víctoires sur les ennemis du dehors, paix intérienre, union dans sa famille, considération et respect de la part de ses voisins. Il étoit d'un bon naturel, sage, prudent, grand politique, et malgré les occupations militaires et civiles, qui rouloient toutes sur lui, très exacte aux

ier, suitan. 1037.

pratiques de sa religion et aux jennes. Il a vécu soixante et dix ans.

Alp-Arslan, ac. sultan. 1953.

Alp-Arslan son neveu, qui lui succéda parce qu'il n'avoit pas d'enfans, cut ses vertus et tout son bonheur, plus éclatant encore; car outre beaucoup d'autres victoires, il donna des chaînes à Romain, empereur de Constantinople, et les lui ôta. Quand on lui présenta le prisonnier, il lui dit : « Qu'au-« riez-vous fait de moi, si j'étois tombé « entre vos mains »? Romain avec une franchise qui tenoit plus de la morgue que de la vraie grandeur, lui répondit: « Je vous aurois fait subir quelque « châtiment honteux. Et moi, reprit « le Turc , je vous donne la liberté». Cette générosité fut accompagnée de manières honnêtes. Il le renvoya, sans même garder d'otages pour sa rançon. Avant la bataille, il avoit offert la paix à des conditions raisonnables. Se voyant refusé, il fit en présence de son armée, de ferventes prières à Dieu, se parfuma , se mit en blanc , et dit : « Si je « suis tué, cet habillement me servira « de drap mortuaire ». Il jeta son arc et ses flèches, prit son sabre et un sceptre de fer; et empoignant la queue de son cheval, sauta dessus, comme

firent tous ses gens à son exemple. On remarque cette action, qui est peutêtre l'origine de la coutume des Musulmans, de prendre une queue de

cheval pour enseigne.

Ce prince si sage mourut par sa faute, et le reconnut. Irrité de la résistance d'un brave homme nommé Kothual, qui s'étoit défendu pendant plusieurs jours dans une forteresse. qu'Alp - Arslan comptoit prendre d'emblée, quand il l'eut forcé de se ren lre, il fit au prisonnier des reproches sur la témérité qu'il avoit cue de résister à une armée comme la sienne. et le maltraita de paroles. Kothual qui s'attendoit au contraire à des louanges, lui répond fièrement : le Sultan ordonne qu'on l'attache à quatre pieux par les pieds et les mains, pour le faire mourir cruellement. « Homme « indigne , s'écrie Kothual , est-ce là « le traitement que mérite ma con-« duite »? Il tire en même tems un long couteau de sa botine, et veut se jeter sur le Sultan. Qu'on le laisse, ordonne Alp-Arslan, qui étoit un excellent archer. Il lui décoche une flèche et le manque. Kothual parvient à lui, le blesse mortellement, et est sur-le-champ massacré.

Se trouvant près de sa fin , il dit à ceux qui étoient présens : « Je me sou-« viens anjourd'hui de deux avis que « m'a donnés autrefois un sage vieil-« lard mon maître. Le premier de ne « jamais mépriser personne, le second « de ne pas s'estimer trop soi même. « J'ai péché contre ces deux avis les « deux derniers jours de ma vie, et α j'en suis justement puni. Hier re-« gardant mes troupes , je crus qu'il « n'y avoit dans le monde aucune force « capable de me résister, ni aucun a homme sur la terre qui osât m'at-« taquer. Aujourd'hui, défendant à « mes gardes d'arrêter cet homme qui « venoit à moi le conteau à la main, « je me suis persuadé que j'aurois as-« .sez de force et d'adresse pour m'en « défendre moi seul ; mais je m'aper-« cois à présent qu'il n'y a ni force ni « adresse contre le destin. » Il fut enterré dans une ville nommée Maru. On mit sur son tombeau cette épitaphe simple. Vous tous qui avez vu la grandeur d'Alp-Arslan élevée jusqu'aux cieux, venez à Maru, et vous la verrez ensevelie sous la poussière. Il régna neuf ans, et en vécut-quarantequatre.

En montant sur le trône à la place Malek Shah de son père, Malek-Shah eut à ap-3c, sultan. paiser les révoltes de ses oncles. Elles ne l'empêchèrent pas d'étendre ses états. Il revint dans le Turkestan d'où étoient parti ses ancêtres, et l'annexa à son empire comme une propriété qui n'auroit pas dû en être séparée; · mais un petit peuple confiné dans un coin de l'Irak persienne éluda ses efforts. On ne sait quel étoit le principe du fanatisme des Balhaniens, plus connus sous le nom d'Assassins. La vie n'étoit rien pour eux : Ils s'exposoient avec une espèce d'empressement, nonseulement par l'ordre de feur chef, mais à l'invitation de quiconque vouloit se défaire de ses ennemis. C'étoient des assassins tous prêts et déterminés. Malek Shah voyant qu'ils s'agrandissoient, leur envoya un message menacant. Le chef fit appeller quelques uns de ses gens en présence de l'ambassadeur, et commanda à l'un deux qui étoit un jeune homme, de se poignarder : il le fit sans balancer; à un autre de se précipiter du château, ce qu'il exécuta sur-le-champ. « Allez rappor-« ter à votre maître, dit-il à l'envoyé, « que j'ai soixante et dix mille hommes

« prêts à m'obéir comme ceux que « vous venez de voir. » Cet avertissement suffit au sultan, il les laissa tranquilles.

Ce prince étoit bien fait, et régulier dansses mœurs , sage , libéral , vaillant , distingué par les belles qualités de son esprit, sa droiture et sa piété. Il diminua les impôts, réprima les vexations, répara les ponts, les grands chemins et les canaux, fit bâtir un temple superbe à Bagdad , parce que c'étoit le séjour du calife, dont les princes Seljucides se disoient les lieutenans, quoiqu'ils y fussent plus maîtres que lui. Sa capitale eloit Ispahan. Il y mourut à l'âge de trente-sept ans, après un régne de vingt, laissant la réputation d'un prince généreux, magnifique, la terreur des méchans, et le protecteur des innocens. Il aimoit les sciences, présida à la réforme du calendrier, et inventa les intercallations de l'année bissextile.

Barkiarok . 4e. sultan. 1092.

Malek shah laissa quatre fils, et déclara son successeur Mohammed le dernier qui n'avoit pas vingt deux ans, au préjudice de Barkiarok l'ainé. Préférence accordée sans doute aux instances de Turkan Khatûn, mère de

Mohammed, et aux conseils du visir qui aimoit mieux voir regner un jeune homme. On ne sera pas surpris que la guerre civile s'élevat entre les frères. Les oncles, frères du défunt, présentèrent aussi à main armée des prétentions à l'empire; mais Barkiarok l'emporta, étant reconnu par le calife de Bagdad, dont le suffrage mettoit le sceau de légitimité entre les concurrens. En dennant le droit, il ne donnoit pas la paix. Barkiarok même fut forcé de se prêter à un partage avec Mohammed son frère, et mourut à l'âge de trentecinq ans, après un règne de treize ans fort agité.

En présence des grands qu'il fit as-Mohammed sembler, il nomma pour successeur et Sanjar, sembler, il nomma pour successeur et Sanjar, Malek Shah, son fils, âgé de quatre saltan, 1104, ans; mais Mohammed qui avoit déjà une partie du royaume, se disposa à euvahir le reste. Il se présenta encore d'autres oncles et des cousins, qui alternativement eurent des succès, et des

d'autres oucles et des cousins, qui alternativement eurent des succès, et des désavantages; de sorte qu'un jour, on prioit dans la mosquée de Bagdad pour l'un, et le lendemain pour l'autre. Mohanmed, cependant avoit la meilleure part; maisil mourut à trente six aus, après en avoir régné douze. Prince grave,

tom. 6

juste, clément, éloquent, qui laissa avec d'immeuses trésors, le royaume entier à Mahmud. Ce jeune prince fut dépouillé par un de ses oncles nomme Sanjar. Il laissa cependant à son neveu les deux Iraks , Persiennes et Arabiques, on ne sait si ce fut à titre de possession, ou de gouvernement.

Mais après la mort de Sanjar, Mah-

Mahmudze. 1117. Togrol8e.1130. Perse.

mud s'empara de tous ses états, qui lui Massadge... furent disputés par Massad son Trère. de l'Iran ou Au contraire, Togral son autre frère. lin resta fidèle; et Mahmud en récompense, mourant jeune, lui laissa sa couronne. Massud se représenta encore en concurrence, et eut le honheur que son frère Togrol mourut. Il réunit ainsi

tous les états, régna dix-neuf ans, et mourut à quarante ciuq. Massud toujours victorieux, traitoit assez mal les califes, quoiqu'on lui donne de la piété. Il étoit juste, généreux, méprisoit les richesses qu'il distribuoit libéralement. Son choc étoit terrible dans une bataille. Il attendoit un lion, et le tuoit d'un seul coup.

Pendant cinquante-cinq ans qui s'écoulerent depuis Massid neuvième Sultan, jusqu'à Trogol II, quatorzième Sultan, de l'Irak Persan, et le dernier des Seljucides, ce royaume éprouva des secousses perpétuelles , qui annoncoient une chûte entière. Non-seulement les parens, frères, oucles, cousins, se disputoient la couronne, mais les califes de Bagdad qui avoient repris l'autorité, donnoient le sceptre, le reprenoient, et augmentérent la confusion. Les grands ne s'oublièrent pas dans ces désordres. Attachés tantôt à un prince, tantôt à l'autre selon leurs intérêts, ils les déposoient et les remettoient en place, souvent victimes cuxmêmes des intrigues formées contre leurs souverains. La plupart de ces princes monrurent de mort violente. Avec Togrol, assassiné lachement par un homme qu'il avoit obligé, finit en 1193, le règne des Seljucides, dans l'Iran ou la Perse. Ces Sultans furent distingués en général par la bonté de leur caractère, leur libéralité et leur justice. Trop d'indulgence pour leurs favoris, fut la principale cause de leur ruine, ainsi que la trop grande autorité qu'ils donnèrent sur la fin à leurs géné. raux, leur visirs et aux principaux seigneurs de leur cour. Le hasard seul ne cause pas la chûte des empires.

in . 11 . . 118

se. Seljucides du Kerman. La branche des Seljucides, dite du Kerman, commencee vers 1063 et finie en 1187, dura autour de cent trente ans, et produisit onze sultans, dont on sait les noms. Ils réquérent sur cette petite province qu'on place entre la Perse, le Séjestan, le Mékran, et Ormus. Elle avoit aussi des ports sur la mer Persique et des iles. La succession entre ces princes, a presque toujours été régulière du père au fils; ou quand ceux-ci ont manqué, elle passoit aux frères et aux neveux; ce qui peut faire croîre, que ce peit état a toujours été assez tranquille.

3e. Selju L'Asie mineure, composée des royaucides Roum mes de Pont, la Bythinie, la Médie, la

mes de ront, a Bodinne, la Bredde, menere, la Gappadoce et d'autres pays formant une grande peinisule entre le Pont-Euxin et la Propontide. l'Archipel, la Méditerratinee, la Syrie jusqu'à l'Euplirate, faisoit partie de l'empire Gree, que les Asiatiques ne connoissoient que sous le nom d'empire Romain. Ils appelloient donc ces contrées pays de Roum. Les Arabes y avoient penetré par la Strie; les Tures, dans les guerres qu'ils eurent avec eux, en les poursuivant, y entrèrent aussi, s'a.

vancèrent beaucoup plus loin, en chassèrent les Grecs et s'intitulèrent possesseurs du pays de Roum qu'ils ont depuis nomme Anatolie. Cette conquête fut commencée en 1072, par Malek Shah , sultan Seljucide de la Perse. Il céda les villes qu'il y avoit prises, avec des forces pour continuer la conquête, à un de ses cousins nommé Soliman , qui fonda cette dynastie des

Tures Seljucides Roum.

Les divisions qui régnoient à Cons-Solimanier. tantinople, furent d'un grand secours à sultan 1076 Soliman. Il étoit réclamé alternativement par les compétiteurs à l'empire. Après les accords qui se faisoient, et dans lesquels il entroit comme auxihaire, il lui restoit toujours quelques débris, dont il augmenta ses états. Ce Sultan se fortifia ainsi dans plusieurs provinces, et prit des postes qui étoient comme autant de pierres d'attente. Il s'empara de cette manière d'Antioohe, et fit de Nicée en Bithynie sa capitale. Soliman fut tué dans une bataille, ou se tua lui-même après l'avoir perdue. Il possédoit alors tout ce qui est entre la mer Egée; la mer de Syrie, le Pont-Euxin, l'Archipel, et les côtes de la Pamphilie et de la Cilicie.

Après sa mort, les gouverneurs des places de l'Asie mineure, s'en rendirent maîtres. L'empereur de Constantinople rentra aussi dans quelques unes par ruse; mais Nicée, la capitale, quei qu'attaquée vivement par les Grees, resta entre les mains de Pucase, son gouverneur qui la remit au fils ainé de Voltinan Kili-Arslan.

Kill-Arslan, ne. sultan-1093.

Sultan d'Iconium.

Il paroit que ce jeune prince, apres la mort de son père , s'étoit sauvé en Perse avec ses frères. Le sultan qui étoit sur le trône les retint comme prisonniers, ce qui causa dans les états de Soliman un interrègne de huit ans. Les princes s'échapperent de Perse, et l'aîné prit la couronne par droit de naissance. Ses principaux exploits sont contre les Grecs ; mais il remporta aussi des avantages importans contre ceux de sa nation, avoient usurpe des villes et contre les croisés qui lui enlevèrent Nicée, sa capitale. Il s'en tit une antre à Iconium , l'où ses successeurs ont pris le nom de Sultan d'1conie. Kili-Arslan poursuivi après une défaite, se noya dans une rivière, où son cheval perdit pied. Il avoit regne quatorze aus.

L'histoire des sultans d'Iconie, se

tire presque toute des écvivains Grees, qui ne les connoissant point personnellement, ne nous ont presque rien conservé des aventures particulières de ces princes, de leurs mœurs, de leur caractère, des intrigues de leurs cours, toutes choses qui pourroient romprela monotonie des faits guerriers, qui sont toujours les mêmes, meurtres, ravages, incendies: Nous sommes donc réduits à recueillir de ces narrations fastidienses quelques traits plus ou moins importans, sous le nom et la date de ces puinces.

A Kili-Arslan premier, succede son Saysan 3c. frère Saysan. Il fut détrôné par son Massad, f. autre frère Massad, qui lui fit passer sulantilio. un fer rouge sur les yeux. Il ent l'in-II, 5e, suidiscrétion de dire au mari de sa nour- tan. 1152. rice qu'il voyoit un p**e**u. Le mari le dit sous le secretà sa femme ; elle le garda si religieusement, qu'il devint public en peu de teins. Massud qui en fut instruit, fit étrangler le malheureux Saysan. Massud ne jouit que dix ans de son forfait, et fut remplacé par Kili - Arsland II , son fils. Ce prince eut l'imprudence de partager ses états entre cinq fils , qui non seulement se firent la guerre entr'eux, mais chasse.

rent leur père de la capitale. Un seul lui fut fidele et le rétablit. Il se nommoit Kosrou , et lui succéda dans la partie principale. Les autres conservérent celles que le perc leur avoit abandonnées.

Un d'eux nommé Rocno-ddin So-Kosrou, 6e. sultan, 1192 liman , ne laissa pas son frère Kosrou Soliman II , tranquille dans sa capitale; ill'en chassa. ze, sultan. 1198, Kili-Celui-ci eut recours à l'empereurgrec, Arstan III, ge. sultan. qui le rétablit sur le trône. Les deux 1204. Kayfrères régnèrent chacun dans leur parsultan. 1211. tie, assez paisiblement. Kosrou reunit Ka kobad, sous son sceptre toute l'Iconie, après la mort de Soliman son frère. Devenu 1215.

un puissant monarque, il fit la guerre aux Grecs, qui n'étoient plus gouvernés par le même empereur, qui lui avoit remis la couronne sur la tête : mais par un autre, nommé Lascaris. Ces deux princes se rencontrèrent dans une bataille. Kosrou . dont la force étoit extraordinaire, fondit sur Lascaris, l'étourdit d'un coup de masse, et le jeta à bas de son cheval. Le Grec , en tombant tire son épée ; le Turc le regardant avec mépris, ordonne qu'on l'emporte ; mais pendant que le sultan tourne le dos . Lascaris revenu à lui . coupe les genoux au cheval de Kosrou.

L'animal se cabre, Kosrou tombe. Lascaris le perce de son épée, lui coupe la tête, la fait mettre au bout d'une pique. Ce spectacle, effraie les Turcs, qui fuient et abandonnent la victoire. Il fut remplacé successivement par ses deux fils Kaykaws et Kaikobad. Ce dernier est représenté comme un prince prudent , sobre, qui contint toujours, dans le respect, les grands de son royaume, et ses · vassaux. Il avoit l'ame ferme, et étoit fort grave. Sous son règne commença à se faire connoître Ortogrot ou Othman, fondateur de la famille et de l'empire des Othomans d'aujourd'hui.

Comme la Sultanie d'Iconium s'étoit Kosson II, formée des débris de l'empire de Cons-se, sultanianticople, et par l'impuissance où se de l'accest trouvoient les primees Grees, agités Kosson III, de querelles domestiques, de secourir 13e sultanleurs sujets de l'Asie mineure, de même régue de 19 leurs sujets de l'Asie mineure, de même régue de 19 la nime de ce royaume s'opéra par la nime de 11, 146, sultania de ce royaume s'opéra par la nime de 11, 146, sultania couronne, d'où il arriva que les enne-15e sibatanis couronne, d'où il arriva que les enne-15e sibatania d'inastie Turque des Othomans s'y étoit déjà introduite sous Kaikobad.

5

Sous Kosrou II, son fils, parurent les Tartares Mogols, qui en peu de tems s'acquirent assez de puissance pour mander à leur cour les Sultans d'Iconium, et-leur donner des ordres auxquels ils n'osoient désobéir. Ces malheureux princes avoient recours aux empereurs Grees, dont ils n'obtenoient que des secours intéressés, plus propres à les affoiblir qu'à les soutenir. Chacun se fit un partage dans cet état déchiré. Grees, Tures, aventuriers de toutes nations, et princes de la dinastie Seljucide, qui donnoient toujours le titre au royaume, mais sans y avoir quelquefois beancoup de pouvoir ; d'où il arrive, qu'on trouve des interrègnes, entre autres, un de dix-neuf ans. Les choses en vincent au point, que ces princes Seljucides ne régnèrent plus que sous l'autorité des Kans Mogols. Le dernier, nommé Kaikobad, recut de l'un d'entre eux . l'investiture de ses ancêtres; mais les Mogols s'ennuyèrent de n'être que protecteurs. Ils envahirent son royaume, lui ôtèrent la vie, et mirent fin par là à la dinastie des Seljucides; mais non à celle des Turcs, qui subsista dans celle des Othomans.

#### TARTARES. 227

# TARTARES.

La partie des Tartares se divise en Tartarie. orientale et occidentale : la première entre l'Inde. est habitée par les Tartares Mancheous, la mer Casla seconde par les Mogols. Ce vaste pienne, pays est partagé par des montagnes mer du Jaabondantes en gibier ; et en hêtes fé-Chine. roces, lions, tigres et autres particulières à ces contrées ; par des plaines très fertiles, par de grandes et petites rivières qui fourmillent de poissons. On y trouve des gras paturages très-étendus. Les déserts même ne portent ce nom que parce qu'ils sont dénués d'hommes; car à quelques contrées près, ils sont converts d'herbes hautes et touffues. Le bois y est assez rare. Les Tartares sont en partie sédentaires, et en partie errans. Les camps de ceux-ci offrent an spectacle agréable. Ils les distribuent en quartiers comme une ville. Les tentes sont d'une toile forte, très-serrées, variées par des couleurs vives. L'hiver on les couvre de feutre, ce qui les rend impénétrables à la rigueur de la saison. Les femmes sont logées dans de petites maisons de bois qu'on peut démonter

dans un moment, et charger sur un chariot, quand on veut décamper.

La Tartarie est la partie la plus élevée du monde. Les mathématiciens jésuites l'ont trouvée dans les contrées qu'ils ont parconrues de près de deux lieues au-dessus du niveau de la mer. Cette grande élévation fait que la Tartarie est très-froide, en comparaison des autres pays de la même latitude. Au milieu de l'été, il gêle souvent assez fort, pour donner de la glace d'un écu d'épaisseur, ce qui vient tant du vent du Nord-est, qui soufile assez constament sur ce vaste plateau, peu abrité, que de l'abondance de salpêtre dont la terre est imprégnée, à quatre et cinq pieds de profondeur. Il n'est pas rare de trouver en fouillant, des mottes gêlées, et des tas de glaçous. Aussi les arbres n'y sont ni en grand nombre, ni d'une belle venue; cependant il y a quelques forêts.

C'est dans ce pays qu'ont été fondés de grands empires. De cette contrés sont sortis les conquérans de l'Inde, et d'une partie de l'Asie, et les maîtres a tuels de la Chine. I à , pendant plusieurs sièrles, on a vu des guerres sanglantes; là , quantité de batailles qui ont décidé du sort des nations, se sont livrées: toutes les richesses de l'Asie mérrialismale y ont été plusieurs fôis réunies et dissipées. Enfin, dans ces lieux devenus presque déserts, ont été longtems cultives les arts et les sciences, et on y a vu fleurir un grand nombre de villes puissantes, à présent ensevelies sous leurs ruines. On divise les Tartares en trois branches, Mogols, Kalhas et Eludis, Ceux-ci sont plus connus sous le nom de Kalmoucs. L'origine de ces appellations est incertaine.

La phisionomie Tartare a un caractere national, qui la différencie de toutes les autres. Une taille médiocre, mais bien prise et très-robuste. La tête foit grosse et fort large, le visage plat, le teint olivâtre et cuivre, les yeux noirs et brillans, mais trop éloignés l'un de l'autre, peu ouverts, quoique très-fendus, une folie bouche, des petites dents blanches comme de l'ivoire, le nêz écrasé, et presque de niveau avec le reste du visage, de sorte qu'on n'en distingue guères que le bout, qui s'ouyre par deux grandes narines les orcilles grandes sans bords, les cheveux noirs, durs comme du crin. Ils

#### 230 TARTARES

les rasent entièrement, à l'exception d'une touffe au sommet de la tête, qu'ils laissent croître à volonté. Les traits plus adoucis dans les femmes, constituent un beau couple Tartare.

Des Tartares , les uns sont civils et hounêtes, les autres durs et grossiers, selon leur condition et leur genre de vie. En général, ils ont un beau naturel. De la gaieté, ni humeur, ni mélancolie; ils paroissent toujours contens, n'estiment les choses que par leur utilité, sans égard pour la rarcté ou la beauté. Ils conservent avec soin leur généalogie, et attachent un grand prix à cette science, mais ils ne sont point incapables des autres ; insoucians d'ailleurs, ennemis de toute gêne et de toute contrainte. Bons cavaliers, habiles chasseurs , adroits à tirer de l'arc , à pied et à cheval. Tel est le caractère primitif, que la société efface dans les villes, comme elle change l'habillement, originairement tout de peaux; mais la forme s'est conservée; des callecons, de grandes chemises recouvertes d'une robe longue, serrée sur les reins par une large ceinture des bolines larges , des bonnets petits et ronds. Il y a peu de différence entre

l'habit des deux sexes. L'un et l'autre estiment infiniment la couleur rouge.

Leurs armes sont l'arc et la flèche. la pique et le sabre. Ils ne vont à la guerre qu'à cheval. Leurs chevans sont bons et vigoureux. Ils estiment plus ces qualités que la beauté; ils ont des chanieaux, des moutons à large queue, les plus grands bœufs du monde. Ils ne mangent guères que la chair de cheval et de mouton , qu'ils préfèrent au bœuf; ainsi que le lait de jument à celui de vache. Du lait de cavale, de vache, de brebis, de chèvre, de chamelle, indifférenment mélés, ils savent faire des liqueurs fermentées, dont ils se régalent dans leurs festins jusqu'à l'ivresse. Ils aiment aussi beaucoup à fumer, et ne connoissent le tabac que pour cet usage.

Le commèrce ne se fait que de proche en proche, et la plus grande partie par échange. Il est difficile qu'il se fasse en grand dans cette vaste région, partagée entre une infinité de petits princes, qui traversent les desseins les uns des autres. Plusieurs d'entre eux vont pour ainsi dire à la chasse des hommes, afin de faire des esclaves, qu'ils vendent aux Turcs et aux Per-

sans, et dont ils font leur principale richesse. An défaut d'étrangers, ils volent les enfans de leurs sujets. D'autres chefs, quand il leur arrive de faire des esclaves dans la guerre, les repartissent entre leurs sujets, pour en augmenter le nombre. Ce sont sur tout les Tartares Pasteurs qui donnent cet exemple d'humanité. La poligamie est générale. Il y a des tribus qui ne s'arretent qu'à leurs mères. A quarante ans , une femme ne leur paroît propre qu'à surveiller les jeunes, et à être employée aux travaux pénibles du ménage. Ils ne l'approchent plus. Les enfaus sont élevés dans la profession de leur père, et dans un respect religieux pour lui, qui s'étend même au-delà de la mort. Ils lui font les funérailles les plus magnifiques qu'ils peuvent, et vont une fois par an visiter le tombeau paternel qu'ils chargent d'offrandes. Les mères sont oubliées. Les uns brûlent, les autres enterrent les morts. On a trouvé jusques dans les déserts, des monuniens funéraires, qui prouvent qu'avec les morts, ils enterroient des chevaux, des armes, des bijoux, et sans doute des esclaves, dont les cadavres sont couches autour du principal corps.

On a trouvé aussi des villes entières avec leurs maisons sans dommages, la plupart meublées et des manuscrits en langue et éériture du Tibet, qui est la langue et écriture savante. La langue courante est fort ancienne, divisée en plusieurs dialectes: mais qui s'entendent toutes.

Il paroît que les Tartares ont été d'abord purs déistes. Ils sont partagés actuellement entre le Mahométisme et la religion des Lamas, qui reconnoissent Fo pour son instituteur; le grand Lama a son siège principal dans le Tibet. A la métempsicose près qu'adoptent ses sectateurs, on croiroit qu'elle a été presque toute calquée sur le christianisme, et principalement sur le catholicisme. Cettereligionenseignel'existence d'une autre vie, un purgatoire, l'invocation des saints, le culte des images, la confession, l'absolution, l'usage des chapelets, et l'aspersion de l'eau; enfin, presque toutes les cérémonies extérienres. Les Lamas, ou prêtres, ont des espèces de prébende qui consistent en terres, en troupeaux, qu'ils se transmettent. Ils croient que Fo, qu'ils appellent Dien en chair, prend une forme humaine, et préside dans le Ti-

### 234 TARTARES.

bet, où on l'adore comme Dieu, sous le nom de Grand Lama. Les représentans qu'il a en différens endroits de la Tartarie s'appellent Khûtûktu. Ils vivent avec beaucoup de splendeur, recoivent les adorations des Tartares. étant entourés de leurs Lamas, ou prêtres, qui ont auprès d'eux des degrés de dignité qui forment une hiérarchie. Ils disent que le grand Lama ne meurt jamais, mais qu'il disparoît quelquefois. Auprès de celui qui règne, s'en élève un jenne, qu'on accoutume des l'enfance aux honneurs divins. La science des Lamas consiste à lire des livres sacrés en langue du Tibet. Ils récitent les prières d'un ton grave et assez harmonieux. C'est presque tout leur culte religieux. Ils n'ont pi victime, ni sacrifice. Ils out quelque connoissance en médecine, et se donnent pour habiles dans la science de l'avenir.

Le gouvernement des Tartares est, pour ainsi dire, patriarchal. L'autorité dans chaque famille réside dans le père. Plusieurs familles rémnes forment une Horde, ou Tribu, lestribus un royaume, dont le chef, nommé Kan, ou Han, est élu par les autres chefs, ordinairement dans la tribu de celui qu'il rement dans la tribu de celui qu'il rem-

place. On choisit le plus âgé des princes du sang, nommé Tayki, à moins que quelque défaut en sa personne n'y mette obstacle. On les dépose aussi quelquefois pour crimes ou mauvais gouvernemens. Ils ont dans leurs cours et leurs armées, des gradations de diguité et d'emploi, qui répondent à nos . titres de princes, ducs, comtes. Ces dignitaires peuvent aussi être privés de leur rang par le Kan, dont ils sont vassaux. Ils marchent à la guerre, chaque tribu sous un étendard qui porte son nom, surmonté de la figure d'un animal favori, cheval, chameau ou autre. Beaucoup d'entre eux ont actuellement des arquebuses à fourche, qui atteignent à six cents pas avec une extrême justesse. On leur voit des cotes de maille et des calottes de fer dans les combats. Ils ne connoissent point la méthode des lignes et des rangs. Ils vont à la charge partroupes, avec leur commandant à la tête. Lorsqu'on les croit en déroute, ils reviennent avec nne nonvelle vigueur. Malheur aux en- ... nemis, s'ils ont rompu leurs rangs dans la poursuite; c'est alors qu'ils sont le plus à craindre. Les Tartares paient par an deux dimes de leurs récoltes,

de leurs troupeaux et de leur revenu quelconque; l'une à leur Kan, l'autre au chef de leur tribu. Ils son obligés d'aller tous à la guerre quand on les mande, et n'ont pas d'autre paie que le butin.

#### MOGOLS.

Mogols. Jengis kan. 1165. Les Mogols, tribu de Tartares, existoient vers le milieu de la Tartarie, confondus avec les autres, lorsque Jeneis Kan les a rendus à jamais célebres par ses conquêtes, étenducs dans une espace de plus de huit cents lieues d'un côté, de plus de mille de l'autre; plus loin que les Arabes, plus promptement qu aucun prince, et avec un éclat qui l'a fait nommer le roi des rois, le maitre des trônes et des couronnes.

On connoît le nom de sept de ses ancêtres. On sait qu'ils se sont distingués par leur valeur autour d'eux, et qu'ils ont augmenté insensiblement le cercle de leur district. Pisouka, son père, avant vaincu et tué le chef de plusieurs hordes, en mémoire de sa victoire, donna à un fils qui lui naquit le nom de Témajiu, qui étoit celui du

prince vaincu. Témujin fut élevé avec soin, et resta en bas age sous la tutelle d'un habile ministre. Alors la Tartarie étoit partagée en une infinité de tribus dont la plus puissante étoit celle des Keraîtes, située entre le mont Altay, et la Tartarie orientale. Son chef s'appelloit Grand-Kan. La Chine divisée en deux parties, se nommoit Kitay ou Katay. La septentrionale étoit soumise aux Kins, tartares orientaux, dont descendent les Mancheous, aujourd'hui maitres de la Chine, et prenoit le nom de Karakitay. Dans ces environs, existoient plusienrs petits royaumes. A l'ouest du mont Altay , jusqu'à la mer Caspienne, contrée qui portoit le nom général de Turkestan, régnoient aussi beaucoup de petits princes, les uns independans, les autres tributaires des Perses et des Russes.

A la mort de Pisouka, la plupart des hordes qu'il avoit soumises, rie voyant à leur tête qu'un enfant de treize ans, travaillèrent à se sonstraire a son autorité. Secondé ou guidé par Ulun su'mère, femme très ceurageuse, Témifus se mit à la tête de ses troupes, livra bataille aux rehelles, et les firentrer dans le devoir. Cette action

lui donna une grande réputation dans toute la Tartarie. Il essuya cependant des échecs qui le forcèrent de se réfugier chez le Grand-Kan, qui avoit recu des services de Pisouka son père. Tant pour s'acquitter envers le père, que par estime pour le jeune Témujin, le Grand-Kan le rétablit dans ses états, et lui donna sa fille en mariage. La faveur dont il jouissoit à la cour de son beau-père, faveur méritée par beaucoup d'exploits guerriers à l'avantage du Grand-Kan, excita une jalousie universelle contre lui, tant à la cour, de la part de ses beaux-frères, que dans les provinces, de la part des vassaux, qui ne pouvoient souffrir l'autorité absolue qu'il faisoit prendre à son beau-père.

Ces princes vassaux, entre lesquels il y avoit des rois, commencèrent la guerre. Le Grand-Kan alla à leur rencontre et fut battu, pendant que Tèmujin étoit occupé ailleurs. Le gendre reçoit dans son camp, son beau-père, qui s'etoit trouvé réduit à abdiquer la couronne, et le rétablit soir que roine par une victoire éclatante, suivie d'une terrible punition. Il fit emplir d'eau soixante-dix grands

chandrons qu'on mit sur le feu, et tandis que l'eau bouilloit, il y fit précipiter les principaux rebelles, la tête la première. Après ces avantages, dont tout le mérite rejaillissoit sur Témajin, la jalousie devint plus active à la cour \* du grand-Kan.Le beau-père lui-même 🛭 se laissa aller à des soupçons contr€ son gendre. Les vassaux réunis sous le joug, formèrent une ligue pour le secouer, et eurent l'adresse de persuader le grand Kan, qu'ils ne s'unissoient que contre l'ambition de son gendre. Témujin, instruit de ces intrigués, fit toutes les démarches pacifiques que la prudence lui suggéroit pour détromper son beau-pere. Voyant qu'elles étoient inutiles , il forme de son côté une ligue de plusieurs princes admirateurs de ses talens guerriers, gagnés par ses manières alfables, et les présens qu'il prodiguoit à ses amis. Il y cut une bataille décisive, le grand Kan fut tué, et Témujin s'empara de son royaume; ce ne fut pas sans éprouver beaucoup de résistance de la part de ses auciens envieux, qu'il fallut soumettre les uns après les autres.

Témujin avoit alors quarante aus. Se trouvant maître de vastes états, il

P205.

prend la résolution de légitimer en quelque sorte sa puissance, par l'hommage public de tous les princes soumis à son empire. Il les convoque dans Karakorom sa capitale. Ils s'y rendent an jour marqué, tous habillés de blanc, ainsi que les princes du sang, vêtus' comme les autres. L'empereurs'avance au milieu de cette auguste assemblée, la couronne en tête, s'assied sur son trône, et recoit les complimens de tous les Kans et autres seigneurs qui font des vœux pour sa santé et sa prospérité. On lui confirme, et à ses successeurs, l'empire des Mogols, et de toutes les nations qu'il a subjuguées , et on déclare les descendans de leurs princes déchus de tous leurs droits.

Après d'autres victoires, Témujin renouvella la même inauguration à la tête de son armée, avec des cérémonies moins pompeuses, mais plus touchantes dans leur simplicité. Il s'assit sur un siège sans ornemens, posé sur une émmence de gazon, d'où il harangua l'assemblée avec une éloquence qui lui étoit naturelle. Son discours fini, il se mit sur un feutre noir étendu à terre, et l'orateur chargé de porter la parole, lui tint ce discours: « Quelque pouvoir

« que vous ayez, ô prince, vous le tenez « du ciel ! Dieu bénira vos desseins, « si vous gouvernez vos sujets avec jus-« tice. Au contraire, si vous abusez de « votre puissance, vous deviendrez « noir comme le feutre sur lequel « vous êtes assis », c'est-à-dire, misérable et réprouvé. Après cet avis, sept kans le relevèrent avec respect, le placèrent sur son trône, et le déclarérent chef de tout l'empire Mogol. Il se trouva à propos, un de ses parens, nommė Kokja, qui moyennant la pratique rigoureuse des devoirs de la religion, jouissoit de la réputation d'inspiré. Il aborde le prince, et lui dit : « Je « viens de la part de Dieu vous dire que « vous avez à vous nommer désormais « Jengis Kan, et à faire publier qu'à « l'avenir vos sujets vous appellent « ainsi.» Ce mot signifie le plus grand des kans. La dénomination fut ratifiée avec les plus grands transports de joie. Les Mogols persuadés de la révélation, ne regardèrent plus le reste du monde que comme un bien qui appartenoit de droit divin à leur grand-kan. Ils ne respirèrent plus que la guerre, et la résistance des princes qui entreprirent tom, 6

1211.

de défendre leurs états, leur parut un

crime contre le ciel.

Avec une armée très-nombreuse, bien disciplinée, et fortifiée par l'enthousiasme religieux, il n'y avoit rien que Jengis Kan ne se crût en état d'entreprendre. Peut-être, cependant, se seroit-il borné à la Tartarie, qu'il subjugua presqu'entière, pays uni, sans forteresse, si le roi des Kins, où de la partie septentrionale de la Chine, n'eût commis l'imprudence de lui demander le tribut que lui payoient les princes qu'il avoit détrônés, et dont il tenoit la place. Cette prétention irrita le fier conquérant. La grande muraille pour garantin la Chinc de l'invasion des Tartares, les fortifications des villes ne l'étonnérent pas, quoiqu'il ignorât l'art des sièges, et que les Tartares y fussent peu propres. Ils se répandirent comme un torrent dans la Chine, mirent en fuite toutes-les armées, ravagérent les campagnes, et y firent un butin immense. Les villes, la capitale même, tombèrent entre les mains de Jengis Kan, par des évènemens qu'il n'avoit pas du prévoir, ni espérer, et que nous rapporterons en leur lieu. La discorde se mit entre les grands.

Les uns trahirent, les autres défendirent mal leur empereur. Il fut tué. En cinq ans, le Mogol se trouva maître de ce beau et vaste pays. Il y établit gouverneur et généralissine de sex troupes, et son lieutenant, Muhult, son meilleur capitaine, sous le titre de roi, avec le privilége, que cette dignité seroit héréditaire dans sa famille.

·Pour lui, il vola à de nouvelles conquêtes du côté de la Bukharie, et de la Perse où il subjugua les tribus de la nation Turque. Mais comme il faut des bornes à tout , Jengis Kan résolut de donner pour barrière à son empire, les états de Mohammed, sultan de Karazm, son voisin le plus puissant. Dans cette intention, il se proposa de faire alliance avec ce prince, et lui envoya des ambassadeurs chargés d'exposer au sultan, que s'étant rendu maître de tous les états depuis le fond de l'Orient jusqu'aux frontières de son empire, il desiroit fort pour leur avantage réciproque, de vivre en bonne intelligence avec lui. Mohammed ne répondit pas de fort bonne grace à ces avances ; cependant il y acquiesca. Ce prince s'étoit fait un ennemi dangereux de Nazer, calife de Bagdad, qu'il avoit traité en quelques occasions avec hauteur : tant pour se venger que pour se mettre à l'abri des entreprises dont le sultan le menacoit. le calife concut le dessein d'une alliance avec Jengis Kan, et d'attirer ses armes contre le Karasman. Le conseil du calife ou la chose fut agitée, se trouva partagé. Les zélés lui représentèrent qu'il étoit contraire à la loi musulmane, d'introduire des ennemis de dieu dans le pays des fidèles. Nazer répondit : « Un tyran mahométan est « pire qu'un infidèle. Dès qu'on se « voit menacé de périr , il faut tout « tenter pour éviter ce malheur ».

L'avis du calife prévalut. On dépêcha un exprès en Tartarie. De peur de surprise , on grava sur sa tête sa lettre de créance , à l'aide d'une aiguille et de quelque drogue colorante. On laissa croître ses cheveux. Il partit. Quand il arriva, il se fit raser. Les oaractères parurent. Jengis Kan accueilli la proposition de rompre avec Mohammad. « Je viens , répondit il à l'ence voyé , de conclure la paix avec lui. « Il ne conviendroit pas de lui déclarer « la guerre dans ce moment ; mais « je n'y manquerai pas à la première

« occasion que j'aurai de me plaindre, « et cette occasion ne peut pas tarder e entre deux grands empires limitro« phes ». Ce qu'il avoit prévu arriva. Des marchands tartares furent maltraités et pillés par les sujets de Mohammed, qui négligea de leur rendre justice, malgré les remontrances de Jengis
Kan. La que relle des particuliers devint celle des souverains. Ils s'aignirent réciproquement, et se préparèrent l'un et l'autrè à une guerre à outrance.

Le grand Kan envoya un manifeste chez tous les princes, tant ses alliés que ceux qui lui payoient tribut. Il les instruisoit des motifs qui l'engageoient à attaquer le sultan de Karasm, et les invitoit à venir le joindre avec leur troupes. Il rassembla ainsi jusqu'à sept cent mille hommes. Avant son départ, il ordonna qu'on ne cessat pas de faire des recrues dans ses états, et de les lui envoyer, et il dicta à son armée ces loix impérieuses : « Quiconque prendra « la fuitesans avoir combattu, quelque « soit le danger de la résistance, sera « puni de mort. Side dix combattans « qui feront ensemble un seul corps, « quelques uns viennent à se séparer a par la fuite ou autres raisons, ils se

1 0

« ront tous tués sans rémission; que « ceux d'une dixaine qui, voyant leurs « compagnons engagés au combat, « n'iront pas à leur secours , ou qui « se trouvant à la prise de quelqu'un « de leurs camarades, ne tâcheront α pas de les délivrer , soient aussi punis « de mort ». Après ces réglemens sé-« vères, il en fit d'autres sur la discipline, la subordination, et tout ce qui pouvoit mettre l'ordre dans cette grande multitude. Il porta la prévoyance jusqu'à pourvoir, par des dispositions testamantaires, à la tranquillité de ses états, s'il venoità mourir pendant son expédition.

Le moment ne pouvoit être mieux choisi, pour espérer un plein succès. La Chine méridionale, gouvernée par des empereurs pacifiques, ne pouvoit l'inquiéter. Il dominoit la septentrionale. Toute la Tartarie, avec une grande partie du Turkestan, reconnoissent ses loix. Mohammed possédoit le reste, étoit aussi maître de la grande Bukharie, et du Karasman, d'où sa monarchie prenoit son nom, et tenoit sous sa puissance toute la Perse, l'Irak persienne, et les frontières des Indes; aussi leva-t-il une armée de cinq cent mille

hommes; mais c'étoit son dernier effort; et il n'avoit aucun secours à attendre ni de la Géorgie, ni de l'Arménie, dont les rois au contraire ne demandoient pas mieux que de secouer le joug d'un tribut qu'ils lui payoient, ni des possesseurs de l'Egypte et des pays adjacens, tourmentés par les croisés, eneore moins du calife de Bagdad, maître de l'*Irak* arabique , de la Chaldée, des trois Arabies, et son ennemi secret, nienfin des Seljucides de l'Anatolie, ni des empereurs grecs, aux mains les uns avec les autres. Tous ces moyens de diversion manquèrent à Mohammed, qui se voyoit seul exposé au torrent, qu'il n'avoit pas eu la prudence de détourner.

Mais ce n'étoit pas seulement un torreut qui ravage, c'étoit la foudre qui tombe en éclats, sur plusieurs contrées à la fois, qu'elle met en feu et consume. On ne peut mieux peindre la célérité et l'étendne des exploits de Jengis Kan. Jamais conquérant n'a été plus destructeur. Ses lieutenans se portèrent sur tous les points de l'empire du Korasan à la fois. Ils l'embrasèrent comme un incendie dévorant. Les plus belles villes, les plus florissantes par

1 4

le commerce et les sciences ; quand ils les quittoient, n'étoient plus que des monceaux de cendres. Ce n'est pas que le sultan ne fit tous ses efforts pour secourir son malheureux royaume; mais ses armées furent toujours battues dans les grandes actions ; et s'il y eût des avantages partiels, ils ne firent que reculer la ruine de quelques villes et de quelques contrées, et illustrer quelques-uns deses capitaines. On cite entre autres Kan-Malek, tributaire du sultan de Karasm, et lui-même sultan de Kajéad, qui, après des prodiges de valeur, pendant le siége de cette place, en sortit par stratagême; et tantôt sur terre, tantôt sur des barques, en suivant le cours du fleuve de Sir, éluda les efforts d'une armée nombreuse, et se mit en surcté.

Pour Mohammed, poursuivi sans relàche, et avec un acharnement qui ne lui laissoit pas de repos, il arriva jusques dans un petit hourg, sur les bords de la mer Caspienne. Pendant que, livré à des réflexions amères, il cherchoit des consolations dans sa religion, dont il pratiquoit les exercices avec ferveur, on vient l'avertir que l'ennemi approche. L'infortuné mo-

narque n'a que le tems de se jeter dans un petit vaisseau qu'on tenoit prêt. Il étoit tems. Les flèches des soldats, accourus sur le rivage, tomboient autour de lui. Son vaisseau le porta dans une petite île, où une maladie aigue, jointe an chagrin, termina promptement ses jours. On l'ensevelit dans sa chemise, faute d'autre linge, et on lui fit des fanérailles très simples. Avant que de mourir, il avoit eu la consolation de voir plusieurs de ses enfans qui venoient le visiter dans cette petite île. Il nomma l'aîné, Jolalo-ddin, son successeur, ordonna aux autres de lui obéir, et lùi donna son épée, en lui recommandant de le venger des Mogols.

Il ne tint pas au prince de remplir les intentions de son père. On trouveroit peu d'exemples d'un courage aussi soutenu que le sien, d'une aussi grande constance dans les revers. Malgré seg efforts toujours renouvellés, et torijours impuissans, il eut la douleur de voir ses villes prises les unes après les autres, toutes détruites, et la plupart rasées jusqu'aux fondemens. Le nombre d'hommes qui périrent par le fer, celui des femmes et des enfans arrachés à leurs foyers, et traînés en es-

1321

hasse.

clavage, est inconcevable. Ces belles parties de l'Asie si fertiles, si riches, devinrent des déserts, et leurs villes des amas de décombres, repaires des bêtes sauvages, moins féroces que leurs

Grande

farouches vainqueurs. Les Mogols faisoient, à l'égard des hommes, ce que Jengis Kan leur apprit à faire à l'égard des animaux, dans les chasses célèbres dont l'exercice s'est perpétué chez les Tartares. Voiçi comme elles se font. C'est l'exercice des troupes en hiver. L'empereur fait tracer par les veneurs dans ces vastes contrées, un cercle de plusieurs lieues d'étendue. Les officiers y placent des troupes. Les instrumens de guerre s'étant fait entendre, les soldats s'avancent à la fois, toujours vers le centre, en poussant devant eux les bêtes qui se trouvent dans l'intérieur du cercle; mais il leur est défendu de tuer ou de blesser aucun animal, quelque violence qu'il veuille faire. On campe toutes les nuits, et tout ce qui se pratique à la guerre est ponctuellement exécuté. La marché continue plusieurs semaines. Le cercle commencant à se rétrécir, les bêtes qui se sentent pressées se jettent dans les montagnes et dans les bois, d'où elles sont bientôt délogées, parce que les chasseurs ouvrent les tannières et les ferriers avec des béches et des hoyaux. On se sert même de furets pour les faire sortir de leurs retraites.

Le terrein ordinaire leur manquant peu-à-peu, les diverses espèces se mêlent. Il y a des animaux qui deviennent furieux, qui s'élancent sur les plus foi- bles et les dévorent ; ce n'est même qu'avec beaucoup de peine que les soldats les chassent en avant à force de cris. Enfin, quand le cercle se rétrécit au point de ne plus renfermer qu'un petit espace, où on peut voir tous les animaux ensemble, on fait battre les tambours, les timbales, et jouer toutes sortes d'instrumens. Ces sons, joints aux cris et aux huées des chasseurs et des soldats, causent une si grande frayeur aux animaux, qu'ils en perdent toute leur férocité. Les lions et les tigres s'adoucissent; les ours et les sangliers, semblables aux bêtes les plus timides, paroissent abattus et consternes.

Le grand Kan, accompagné de ses fils et des principaux officiers, entre le premier dans le cercle, tenantson épée

nue et son arc, et commence le massacre en frappant les bêtes les plus féroces, dont quelques-unes entrent quelquefois en fureur, et veulent défendre leur vie. L'empereur se retire ensuite sur une éminence, où on a placé un trône. Delà il observe l'attaque, dans laquelle personne ne s'épargne, quelque risque qu'il y ait à courir. Quand les princes et les seigneurs ont donné assez de preuves de leur courage et de \* leur adresse, les jeunes gens de l'armée entrent dans le cercle, et font un grand carnage. Telle fut la chasse dont Jengiz Kan donna le modèle à ses successeurs. Pour la terminer, les fils de l'empereur, encore enfans, se présentèrent, supplians de donner la vie et la liberté aux bêtes qui restoient. L'une et l'autre furent accordées ; et la chasse finit après avoir duré quatre mois.

Jengis Kan employa la même manouvre contre Jalalo-ddin, prenant toutes ses forteresses et ses villes, avancant toujours, l'enveloppant de tous côtés. Il le resserra dans un cercle étroit sur le bord de l'Indus. Réduit à cette extrémité, le saltan se détermine à risquer un dernier combat décisif. Il brûle ses bateaux afin d'ôter toute ressource à son armée, et n'en réserve qu'un pour sauver sa famille. Il attend ensuite l'ennemi de pied ferme. Ses soldats, environnés comme dans une chasse, se défendirent comme les lions et les tigres revenus de leur premier étourdissement. Ils firent mordre la poussière à une multitude de Mogols; mais le nombre l'emporta. Pressés de tous côtés, les Karasmiens se réfugièrent dans des rochers, où la cavalerie tartare ne pouvoit pas pénétrer. Mais réduit à sept cents hommes , Jalalo-ddin se trouve dans l'impossibilité de soutenir uue seconde attaque. La barque qui devoit transporter sa famille, s'étoit entr'ouverte en quittant le bord, et ces infortunés se trouvoient encore à terre. Le prince va embrasser sa mère, sa femme et ses enfans. Il s'arrache de leurs bras, fondant en larmes, ôte sa cuirasse, quitte toutes ses armes, à la réserve de son épée, son arc et son carquois, monte sur un cheval frais, et se jette dans le fleuve.

Jengis Kun accourt sur la rive. Le sultan, du milieu du fleuve, comme pour le braver, vuida son carquois contre lui. Le tartare admire son cou-

rage, retient quelques capitaines mogols qui vouloient le poursuivre, et s'adressant à ses enfans, qui l'entouroient, il leur dit : « Heureux le père « qui auroit un tel fils, qui peut affron-« ter le péril dont ce prince vient d'é-« chapper, peut s'exposer à mille au-« tres, et l'homme sage qui l'aura pour « ennemi, sera toujours sur ses gar-« des ». Cette admiration qu'on croyoitcompatissante, ne se soutint pas au delà du moment.Le vainqueur se fit amener la famille , que l'on massacra par son ordre. Jalalo ddin arrivé heureusement à l'autre bord, passa la nuit, sur un árbre, dans la crainte des bêtes féroces. Le lendemain, errant tristetement sur la rive, il eut à sa rencontre une petite troupe de soldats, avec trois officiers de ses confidens, qui avoient trouvé un bateau pour le suivre. Ils lui annoncérent deux mille soldats sauvés de la première défaite. En même tenis un officier de sa maison lui amena un bateau chargé d'armes, de vivres, d'argent et d'étoffes pour ses soldats. Avec ces secours, il se forma dans l'Inde un établissement, mais qui ne lui fit pas oublier son premier royaume. Il y revint. Son courage l'y soutint quelque temps contre sa mauvaise fortune. Enfin il succomba, et mourut dans un état obscur, peu après Jengis Kan.

Pendant que ce prince donnoit d'un côté l'Indus pour borne à son empire . ses lieutenans de l'autre, subjuguoient la Perse; enclavoient la mer Caspienne dans sa domination, et l'étendoient jusques chez les sultans d'Iconie, et d'autres souverains Turcs, qu'ils rendoient tributaires. Lorsque les princes et les généraux furent revenus de leurs expéditions, il les assembla tous dans une plaine de sept lieues de tour, qui malgré sa grandeur pouvoit à peine contenir les tentes et les équipages de ceux qui étoient convoqués. Le quartier du Kan avoit près de deux lieues de circuit. La tente destinée à l'assemblée, pouvoit contenir deux mille personnes, elle étoit couverte en blanc, pour la distinger des autres. On y élevauntrône magnifique, sans oublier le feutre noir sur lequel s'étoit placé le monarque, quandilavoit été nommé Jengis Kan: symbole de la première pauvreté des Mogols, qui a tonjours été en vénération parmi eux ; mais ils s'étoient déjà beaucoup écartés de cette simplicité primitive. Tout le luxe de l'Asie brilloit sur

leurs habits, sur les harnois de leurs chevaux, sur leurs armes, et dans leurs ameublemens. L'empereur recut avec majesté l'hommage respectueux de ses grands vassaux, et avec tendresse, celui de ses cnfans et petits-enfans, qui tous furent admis à lui baiser la main. Il accepta gracieusement leurs présens, et leur en fit des plus magfiques. Les soldats eurent aussi par à ses libéralités.

Quoique les affaires qu'il y avoit à regler dans un si vaste empire fussent nombreuses, Jagatai, son ministre, avoit mis les loix dans un si bel ordre. qu'elles servirent à régler tout sans la moindre difficulté. Comme le Kan aimoit à parler en public, il prit cette occasion de faire l'éloge de ces loix, auxquelles il attribua toutesses victoires et ses conquêtes, dont il fit exactement le détail. Il ordonna ensuite qu'on introduisît les ambassadeurs et les députés des pays rangés sous son obéissance, les écouta, et renvoya chacun satisfait. La cérémonie fut terminée par une grande fête qui dura plusieurs jours, accompagnée de festins dans lesquels on servit tout ce qui se tronvoit de plus exquis, en boissons, fruits et gibier,

dans la vaste étendue de sa domina-

Cette espèce de triomphe fut encore suivie d'entreprises toujours heureusement terminées. La prospérité lui fut fidèle, et l'accompagna jusqu'au tombeau. Il mourut à soixante et six ans, après un règne de vingt-deux. Jusqu'à la fin, il conserva son autorité sur tout ce qui l'environnoit. Il ordonna qu'Octay, son fils, seroit son successeur, et que Toley , un autre de ses enfans , seroit régent du royaume, en attendant l'arrivée de son frère qui étoit éloigné. Les grands, les généraux, les ministres, les princes, ses parens sé prosternèrent, et promirent de faire exécuter sa volonté. Ses funérailles furent faites avec la plus grande magnificence, sans les sacrifices humains qui ont ensanglanté le tombeau de ses successeurs. Le sien élevé simplement sous un bel arbre où il aimoit à se reposer devint l'objet de la vénération des peuples, qui se plûrent à l'embellir.

Jengis Kan méritoit ee respect d'estime, si on considère ses grandes qualités. Il eut toutes celles qui peuvent former un conquérant. Un génie propre a imaginer de belles entreprises, 1224.

et une prudence consommée pour les conduite, une éloquence naturelle et persuasive, une patience à l'épreuve des fatigues et des obstacles , une tempérance admirable, un grand sens, une pénétration vive qui lui faisoit prendre sur-le champ le meilleur parti. Son talent militaire éclate dans son succès à faire adopter une discipline exacte, et une police sévère à ses Tartares, jusqu'alors incapables de frein et de joug. Tout étoit réglé, service, récompenses et punition. Le vin n'étoit pas une excuse, ni la naissance et le pouvoir, un droit de mal faire. Il professoit le déisme, et permettoit à chacun d'embrasser telle religion qui lui convenoit, pourvu qu'on crût qu'il n'y avoit qu'un seul Dieu. Il ne souffroit pas que personne sût persécutée pour sa foi. Quelques uns de ses enfans et des princes de son sang, étoient chrétiens, juiss ou mahométans, sans qu'il leur en sût mauvais gré.

Ses loix sont simples, telles qu'il convient à un peuple neuf qui a peu de conventions sociales. Il est ordonné de croire à un seul Dieu. Les chefs de secte et officiers du culte, quel qu'il soit, ainsi que les médecins, seront

exempts d'impôts. Sous peine de la vie, personne ne se fera proclamer grand Kan, sans avoir été élu à une diette générale. Jamais vous ne ferez de paix avec aucunroi, prince ou peuple, qu'il ne soit soumis. Chaque sujet est obligé de servir le public, en quelque genre que ce soit. Un Mogol, ne prendra jamais pour domestique un Mogol sous peine de la vie. Un Tartare ne donnera à boire ni à manger à un esclave qui ne lui appartient pas, sans la permission de son maître. Ainsi la désertion d'un esclave devenoit bien difficile. La proportion des châtimens aux délits est fixée. Les adultères sont condamnés à mort. Les habitans d'une province accoutumés à offrir leurs femmes à leurs hôtes et à leurs amis, murmurèrent de cette loi. Jengis Kan leur laissa leur coutume, mais les déclara infames. La poligamie la plus étendue est permise; mais on ne se mariera pas dans le premier et le second degré.

Afin de multiplier les alliances des familles, on pourra les faire même entre les morts de cette manière, on écrira un contrat de mariage, et on fera les cérémonies entre un garçon et une fille défunte. Par-là les morts sont réputés mariés, et les familles vésont réputés mariés, et les familles vésont réputés mariés, et les familles vésont réputés mariés, et les familles vésons de la contra d

ritablement alliées. Cet usage dure encore chez les Tartares. Ils jettent le contrat au feu; et se persuadent que la fumée le porte aux futurs conjoints qui se marient dans l'autre monde. Il est défendu sous peine de la vie, de piller l'emiemi avant que le général en ait accordé la permission. Malheureusement cette permission ne fut jamais refusée sous ce règne. A l'exemple de leur monarque, les capitaines de Jengis Kan ont tous été sanguinaires et inexorables; on pourroit selon le calcul le moins exagéré, compter plus de deux millions d'hommes passés au fil de l'épée, sans ceux que le chagrin et les horreurs de l'esclavage ont fait périr; et peut-être cinquante mille villes détruites, plusieurs de fond en comble , dont on trouve à peine les traces. Une reine très-aimée de ses peuples . que Jengis-Kan avoit fait captive, il la promena enchaînée avec ses femmes, sur un char élevé, dans les états où elle avoit régné. Etoit-ce vanité barbare du vainqueur, ou avertissement aux sujets, qu'ils avoient passé irrévocablement sous une autre domination? de quelque manière qu'on interprête cette action, elle ne donnera pas une dée avantageuse de la galanterie Tarare.

Quoiqu'Octay ent été déclaré empc+Octay, 1226. eur par Jengis Kan son père, il ne voulut accepter la couronne qu'après ju'elle lui auroit été déférée par les états. Entre la mort du *Grand-Kan* et l'assemblée, il s'écoula deux ans pendant lesquels Toley gouverna avec 'applaudissementgénéral. Il fallut faire violence à Octay, pour l'engager à se charger du fardeau de la souveraineté. Son père avoit si bien choisi ses minisres et ses généraux, qu'il ne fut quesion d'en changer aucun. Le nouvel empereur donna sa principale confiance . Yelu qui avoit eu celle du défunt, nomme intègre , savant dans les lois , l'une prudence consommée, uniquement occupé du bien de l'Empire. Octay mit à la tête de ses armées Toley son frère, qu'il aimoit tendrement, et jui ne démentit pas son choix. Ses talens furent utiles au Kan dans

Ses talens furent utiles au Kan dans a guerre que son père lui avoit laissée contre les Chinois méridionaux que lengis Kan vouloit soumettre. On doit remarquer dans cette guerre plusieurs raits de fermeté héroïque. Le gouverheur d'une ville importante nommé

Chin-in, dont la bravoure retardoit depuis long tems la prise, se voyant près d'être forcé, avertit sa femune de pourvoir à sa sureté. Cette dame répondit: « Puisque j'ai partagé avec « vous les honneurs de la vie, je partage aussi votre tombeau ». Sur-le-champ elle prit du poison avec ses enfans. Chin in après avoir présidé à leurs obséques, se tua lui-même, et la ville fut prise.

ville fut prise. Ilapua, excellent officier, généralement aimé et estimé, pris dans une bataille, refusa constamment la vie, à condition de changer de service. « Je suis, dit-il, un des premier géné-« raux des Kins , je souhaite mourir « sur les terres de mon maitre ». On lui accorda à regret ce qu'il demandoit, et il fut tué. Hos-Hang, prince de la famille impériale, que le courage, la grandeur d'ame, et nombre de belles actions avoient rendus fameux, se cacha pendant une déroute, reparut ensuite, et démanda à être présenté à Toley. Il lui tint ce propos : « Je suis « de la famille impériale. Je me nom-« me Hos-Hang. Je commande les « troupes qu'on appelle fidèles. Jai « battu trois fois vos armées. Je n'ai

« pas voulu mourie avec une troupe « obscure de soldats. Je veux que ma « fidélité soit connue detout le mondé, « la postérité me rendra justice ». On desireroit que le prince Tartare eut sauvé un sibrave homme; mais il l'abandonna aux soldats qui le firent souffrir et le massacrèrent. D'autres plus généreux verserent à terre du lait de cavale en l'honneur de ce prince, et le prièrent, s'il ressuscitoit J de revenir

parmi les Mogols.

Au siège de la capitale, appellée Pekin, les Tartares employerent des machines qui lancoient des meules entieres. Les Chinois avoient des inventions de différentes formes qui jetoient du feu, et qu'ils nommeient Pao, mot imitatif, pour exprimer le bruit de l'explosion. Avec cela ils envoyoient des globes de fer remplis de poudre, qui eclatoient quand on y mettoit le feu, et rendoient un bruit seinblable à celui du tonnerre. Ce feu perçoit les cuirasses, brûloit tout à deux mille pieds à la roude. Pour déloger les assiègans des mines qu'ils creusoient sous leurs pieds, les assiégés descendoient de dessus leurs murailles, de ces globes attachés à des chaînes de fer ; ils prenoient feu à l'entrée des souterreins, par le moyen d'une mèche, et faisoient fracas parmi les ennemis, qui redoutoiens singulièrement ces armes ainsi que des hallebardes à feu que les Chinois employoient. Ges effets meurtriers semblables à ceux de la poudre à canon, font croire contre l'opinion commune, que dès le commencement du treizième siècle, les Chinois savoient la faire servir à d'autres usages, qu'aux feux d'artifices de leurs fêtes. En seize jours et seize nuits d'attaque, il périt de part et d'autre un million d'hommes.

L'empereur Chinoisse nommoit Sheu. A le juger par ses actions, il ne manquoit pas de bravoure; mais il étoit indéterminé, sans science du gouvernement, et sans connoissance des hommes. Il affrontoit l'ennemi, fuyoit, revenoit sur ses pas, tenoit ferme dans une ville, et l'abandonnoit. Ces variations reduisirent ses affaires dans le plus triste état. Il perdit l'estime de ses peuples, mais non leur amour. Sheu se faisoit justice lui-même. Quant à l'estime, se trouvant dans une ville, où il passoit en fuyant avec toute sa famille, ses sujets versoient des larmes. Heur dit : « Je ne demande pas que « vous fassiez aucun cas de moi; mais « souvenez-vous des obligations que

« vous avez à mes ancêtres. » A ces paroles, ils éclatèrent tous en sanglots. Ce prince devenu le jonet de la fortune, au lieu du cortége brillant de la prospérité, ne vit plus autour de sa personne que celui du malheur, l'ingratitude, l'insolence, la tyrannie de ceux qu'il avoit rendns puissans. Un de ces derniers, sous prétexte de pourvoir à la sureté de l'empereur, le tint captif dans son palais, dans le dessein d'en tirer récompense des ennemis. L'infortuné, sous les verroux de la perfidie, s'écrioit : « que j'ai du regret de n'avoir « pas su choisir mes officiers! quelle « douleur de me voir renferme par « un esclave que j'ai comblé de bien-« faits! » De fidèles sujets le délivrèrent en tuant le traître.

L'empereurétoitalors renfermé dans sa dernière ville dont les Tartares poursuivoient toujours le siège avec acharnement. On y souffroit une famine horrible; aprés s'être nourri des animaux, on faisoit bouillir le cuir des selles, des hottes, et des tambours; on avoit tué les vicillards, les infirmes, beaucoup de prisonniers et de blessés pour les manger, et les soldats qui restoient, piloient les os des hommes tom. 6.

et les animaux morts, pour les méler avec les herbes sèches, dont ils faiscient une affreuse bouillie. Ges terribles extrémités déterminèrent Sheu à faire un dernier effort pour écarter les ennemis. Il sortit à la tête de ce qu'il avoit de plus braves, mais il fut encore repoussé. Les Tartares se rendirent maîtres d'une brêche d'où ils étoient prêts à se répandre dans la ville.

L'empereur fait appeller Chang Lin, un de ses parens, et le conjure en présence de tous les grands d'accepter l'empire. « Si vous pouvez échapper, « lui dit-il , vous continuerez notre « race, et releverez ce trône abattu. Pour moi, ajonte-t-il, depuis dix ans « que je suis sur le trône , je n'ai point « à me reprocher de grandes fantes. « Je ne crains point la mort. Je vois « que la plupart des dinasties ont fini « sous les princes brutaux ou ivrognes, « ou avares, ou débauchés. Vous savez « que je ne suis pas tel; et cependant a la dinastie des Kins finit en moi ; je a vois avec douleur que les princes, « sous qui ont fini les dinasties, ont été « ordinairement exposés aux insultes. « aux outrages, à la prison, et traités

267

avec indignité. Je vous déclare auau jourd'hui que cela ne m'arrivera
pas. » Il prend alors un habit ordinaire , tombe en furieux sur les Tartares qui avançoient. La mort qu'il
alloit chercher au milieu des omenis
le respecte encore. Prêt à être pris, n
se retire dans une maison qu'il avoit
fait entourer de paille et de fagots, ordonne qu'on y mette le feu quand il
se seroit tué: se frappe, meurt, et la
maison est consumée.

Lorsque Jengis Kan s'étoit trouvé maître d'une partie du pays des Kins, des courtisans avides avoient voulu lui prouver, qu'il ne lui seroit utile, qu'en tuant tous les habitans. Qu'alors on pourroit en faire de beaux paturages d'un grand rapport. Sans doute ces spéculateurs avides et cruels auroient mis des pasteurs mercenaires qui leur en auroient fait passer le produit, dont les richesses se seroient immensément accrues. Le ministre Yelu arrêta l'exécution de ce barbre projet. Il dit à l'empercur: « Vous n'avez qu'une petite « partie de la Chine. Cependant en y « établissant un bon ordre, les terres « labourables, le sel, le fer, le profit « des rivières et autres marchaudises.

« peuvent vous produire par an des « revenus immenses en argent, den-« rées et marchandises, sans fouler « les peuples. » Il ajouta : « Un con-« quérant doit songer à se rendre fa-" mens autrement que par des massacres. Il faut à la vérité des sol-« dats et des capitaines pour com-« battre, mais il faut aussi des magis-« trats pour gouverner, des paysans « pour labourer, des marchands pour « trafiquer, des mandarins pour avoir « soin des revenus de l'empire, et même des gens de lettres pour éclai-« rer les peuples, et conquérir les « esprits. » Ces sages avis germèrent dans l'esprit juste de Jengis Kan, et produisirent d'heureux effets, mais ils furent encore plus utiles sous Octay qui en sentit aussi toute l'importance. Il abandonna au ministre le soin de l'exécution. Yelu fit des réglemens pleins de prudence et d'équité, qui rendirent florissans le commerce et l'agriculture. Il établit des douanes, et fixa les impôts. On prenoit un dixième pour l'empereur sur le vin, le riz et le blé , et un trentième sur les autres denrées. Il paroît que le sel étoit en partie en ferme ou régie. Ce ministre

s'opposa ensuite à une augmentation que des traitans proposoient sur les douanes. Il remontra qu'elle ruineroit le peuple, mais ses raisons ne prévalurent pas. Il jeta un profond soupir, et dit hantement que la misère où on alloit réduire les Chinois, seroit bientôt suivie des plus grands malheurs. Octay , en montant sur le trône ; avoit partagé ses provinces entre ses frères, ses parens, et les grands seigneurs qui les gouvernoient avec une parfaite moderation, sous l'inspection sévère de l'empereur. Par ce moyen, il se procura un règne tranquille, mais qui ne fut que de treize ans. Il en vécut cinquante-six, et mournt à la suite d'un giand repas, où il ne se ménagea pas assez. Il paroît que ce prince étoit ennemi de la délation et de la bassesse. Il y avoit une loi qui défendoit sous peine de mort d'égorger les animaux, et qui ordonnoit de leur fendre le ventre ; et de leur arracher le cœur. Cette loi, comme toutes les autres de cette espèce, avoit un principe politique, savoir : de familiariser les Mogols avec l'usage de manger les entrailles des

hètes qu'ils n'osoient toucher auparavant. Un Mahométan acheta un mouton, et lui coupa la tête. Un Mogol lui ayant vu fermer soigneusement sa maison, soupconna son dessein, monta sur le toif, vit tout, suivit le coupable, et le mena devant l'empèreur. Octay réliéchit quelques momeus, renvoye le Mahométan absous, parce que les précautions qu'il avoit prises pour se cacher, marquoient qu'il respectoit la loi, et condamne le Mogol à la mort, parce qu'il avoit contrevenu aux ordonances de surtei publique, en montant sur le toit de son voisin a son inseu.

Kayûk , 3e. Kan. 12 j2.

Après la mort d'Octay l'impératrice Tolyekona se sit reconnoître régente malgre les remontrances du ministre Yelu qui prétendoit que selon l'intention de l'empereur défunt, on devoit proclamer Shelyemen son petit-fils. L'adroite veuve, sans exclure ce prétendant, suspendit deux ans la nomination. Et quand elle se fut assuré les suffrages elle fit nommer Kayuk son fils. Insensiblement aussi, elle retira an ministre sa puissance. On prétend qu'il en mourut de chagrin : ce qui doit surprendre, car nul homme n'eut jamais autant de ressource, pour se consoler d'une disgrace. Yelu étoit très habile dans les sciences chinoises. Après sa mort, ses

ennemis proposèrent de faire examiner ses biens, mais cette recherche les couvrit de honte. On trouva peu d'argent, beaucoup de livres écrits de sa main sur l'histoire, l'astronomie, l'agriculture, le gouvernement, le commerce des médailles, des instrumens de musique, d'anciens livres, des inscriptions antiques gravées sur des pierres et sur du marbre et des métaux. Dans ses voyages, il avoit eu grand soin de ramasser ces curiosités, au lieu des richesses qu'il auroit pu acquérir. Il possédoit à un degré éminent les qualités d'un grand ministre, une fermeté inébranlable, une présence d'esprit extraordinaire, une exacte connoissance des pays soumis à son maître, le discernement dans le choix de ses sujets, des ressources assurées, pour avoir dans le besoin de grandes sommes d'argent, et des provisions. Il fit de grandes dépenses pour attirer chez les Mogols des ouvriers, des officiers et des ingénieurs, des savans de tous les pays. Sans cesse il s'appliquoit à inspirer aux princes l'amour pour les peuples etpour la police; et aux peuples l'aversion pour le carnage et la rapine. A la prise de la capitale de la Chine et

des palais du roi , pendant que les autres se gorgeoient pour ainsi dire de butin, il ne prit pour lui que des cartes géographiques, des livres, des peintures, et quelques ballots de rhubarbe dont il se servit dans la suite pour guérir les soldats d'une fièvre maligne épidémique.

On ne sauroit assez louer les efforts que fit Yelu, pour réformer les mœurs et le caractère des Mogols. Il fut leur premier maître, et comme leur législateur, il dressa pour eux un calendrier, fit des réglemens sages pour le commerce, les finances, les donanes, les greniers publics, la subordination des officiers civils et militaires. La férocité naturelle des Mogols, leur ignorance, leur première éducation apporterent de grands obstacles à ses desseins; mais il sut les surmonter. Sous son ministère, fut abolie la contume de choisir, en certain tems, les plus belles filles pour le palais de l'empereur. Enfin, on peut dire que la puissance dont ce grand homme a joui sous Jengis Kan et Octar, honore leur mémoire. Les annales de la Chine portent que vers ce tems, les Tartares pénétrérent dans des pays dont les hahitans avoient les yeux bleus et les cheveux longs, et ou les jours étoient si longs, an solstice d'été, qu'à peine y avoit il de nuit. A ces traits, on reconnoît les irruptions qu'ils firent dans la Russie, de Pologne, da Moravie, et jusques dans la Bohème, l'Autriche et

la Hongrie.

L'impératrice Tolyekona jouit d'une .grande puissance sous Karük. On blame ce prince de n'avoir pas gouverné par kui-même, d'avoir donné tropde pouvoirà sa mère et aux grands, et d'avoir trop favorisé les Bonzes et les Lamas, L'histoire le loue de sa bonté et du courage qu'il fit parcître à la guerre. Il commanda lui-même ses armées pour la conquête de la Corée, et des pays voisins de la mer Caspienne qu'il soumit. On lui reproche ses libéralités excessives. Les peuples niurmuroient hautement et se plaignoient de ce qu'ils étoient obligés de fournir des chevaux aux seigneurs qui jour et nuit couroient la poste, et de ce que la cour faisoit trop de dépense en bijoux et pierreries, qu'elle achetoit à grands prix aux marchands Mahometans, pendant qu'à peine se trouvoit-il dans le trésor de quoi payer les grandes ar

mées qu'on étoit obligé de tenir sur pied. Kayük mourut a quarante-trois ans, après huit de règne. Quoiqu'il laissat des fils, la douairière Taliekona, jointe à laveuve favorite, Woulianish, entreprirent de faire nommer ce Shelyemen, que la première avoit fait rejeter pour mettre Kayük. Dans l'espérance de cette dignité, Shelyemen vécut en empereur pendant les deux. ans que dura la régence des deux princesses, en attendant que les états fussent assemblés; mais au grand étonnement du prince et de ses protectrices; le choix tomba sur Mengko, aussi petit-fils de Jengis Kan, mais non de la branche régnante.

Mengko, je, Kan. 1250.

Après ces évènemens on ne sera pas surpris qu'il y ait eu des mouvemens en faveur de celui qui avoit vu le trône de si près. Ils s'étendirent dans plusieurs provinces de l'empire. Menuko les caluna par sa fermete, la celèvit de se mesures, et la précaution qu'il prit de faire camper une bonne armée auprès de Korakorom la capitale. On l'accuse de cruauté, parce qu'il fit mourir les deux impératrices, dont apparemment a rebellion ne fut pas bien prouvée, puisqu'onles exécuta commeconpables

de sortiléges : le crime des personnes qui n'en ont pas. Le prince Shely emen fut enfermé daas une forteresse, et on n'en parle pas. L'empereur, pour gagner ses sujets les plus instruits, offrit un sacrifice solennel au ciel sur une montagne, selon le rite de la Chine, cérémonie qu'il renouvella plusieurs fois. Il reconunt une religion dominaute dans l'empire, qui fut celle des Lamas, à laquelle il donna un chef, sous le nom de docteur et maître de l'empereur. Il se soulagea aussi des soins du gouvernement de la Chine, en y érigeant des fiefs pour les princes de sa maison, leur abandonnant l'utile, sous la charge de redevances, et se réservant la souveraineté.

Le mieux partagé en ce genre fut son frère Kublay, dont l'histoire fait un grand éloge. Il choisit pour ministre un Chinois nommé Yaohsu, d'une intégrité généralement reconnue, ct d'une prudence au-dessus du commun. Le prince prit une ferme résolution de se conduire par ses conseils, et s'en trouva bien. Il y avoit, comme il arrive après des guerres de conquete, des hourgs et des villes sans habitans, de grandes et belles campagnes désertes.

Yaolisu rassembla taut qu'il put de paysans et de labourcurs, leur distribua des terres, les pourvut de tout ce qui étoit nécessaire pour les faire valoir. On régla ce qui seroit donné tous les aus, tant pour les redevances de l'empereur, que pour les magasins et greniers publics. Ces arrangemens plurent beaucoup aux Chinois, charmés de ce que leprince cultivoit les sciences, et estimoit leurs coutumes. D'antre part les Tartares bien payés étoient fort contens. Kublay distinguoit les officiers de mérite, et consultoit ceux qui avoient de l'expérience ; il s'exercoit à tirer de l'arc avec ceux qui alloient à la chasse, et faisoit tout ce qui étoit de leur goût.

Ce gouvernement doux et modéré fut représenté à l'empereur par les envieux du prince, comme un projet formé de se rendre indépendant. Mengko trop facile à prendre des soupcous, commença par priver son frère de son gouvernement, et par casser les généraux qui paroissoient lui être trop attachés. Il nomma des officiers à leur place, et des mandarins, pour faire le procès à ceux qu'on trouveroit criminels. Kublay déconcerté par une disgrace si peu méritée, se senit d'a-

bord porté à prendre les armes ; mais comme il ne faisoit rien sans l'avis d'Yaoshu, par son conseil, il partit sans gardes ni troupes, et alla se mettre entre les mains de l'empereur. A la vue de l'humilation de son frère, et de sa confiance, la tendresse de Mengko se réveilla. Il embrassa plusieurs fois Kublay en pleurant, révoqua tous ses ordres, et lui donna plein pouvoir pendant la guerre qu'il alloit faire aux Songs, peuple Chinois qu'il desiroit soumettre. Mais des mesures mal priscs, un siège fait à contre tems, lui coutèrent la vie. Il périt percé de coups sur la brêche d'une ville qu'il vouloit forcer. Il avoit cinquante-denx ans et en régna neuf.

Pendant qu'il expiroit sur les rem Kublay, 5e, parts des Songs, son frère les attaquoit Kan. 1259. d'un autre côté. Instruit de la mort de l'empereur, il accourt à l'armée qui venoit de perdre son chef, et refuse d'abord des conditions très avantageuses offertes par Kya-tse-tao, ministre de Li-tsong, empereur des Songs;

d'abord des conditions tres avantageuses offertes par Kya-tse-tao, ministre de Li-tsong, empereur des Songs, mais il les accepte ensuite, parce qu'il apprend qu'Alipuko son frère aspire à la couronne, et est déjà à la tête d'une armée auprès de Korakorom, l'ancienne capitale. Mengho s'en étoit fait une nouvelle mommée Chan-tu. Le traité entre les Tartares et les Songs plut aux deux empereurs: au Tartare parce qu'il obtenoit un tribut, au Song parce que son ministre lui acha cette honteuse condition, et lui persuada que la paix toute glorieuse pour lui, étoit le fruit du courage de ses troupes et de ses victoires. Tranquille de ce côté, Kublay marche contre son frère, qui avoit un parti puissant, le combat et le met en fuite.

Alors Kublay s'entoura de sages ministres, dont les conseils produisirent les beaux réglemens qui ont rendu le règne de ce prince célèbre. Il s'en trouva cependant un entr'eux nommé Ahama, qui croisoit les bonnes intentions des autres. Il avoit trouvé le foible de son maître, qui aimoit l'argent, et il savoit lui en procurer. Ce talent rendoit l'empereur sourd aux remontrances qu'on lui faisoit sur le pouvoir qu'il accordoit à un ministre qui le déshonoroit par ses exactions. Le prince ne se fachoit pas de la liberté des honnêtes gens; mais il employoit toujours le fiscal útile, semblable en cela à heaucoup de personnes qui voient et approuvent le mieux , et font le pire. Dans tout le reste, Kublay peut être un modèle pour les monarques. Il se piquoitde connoître par lui-même ceux de ces sujets qui pouvoient contribuer à rendre son regne illustre par les armes, les sciences et le commerce. Il se fit une loi de se servir des gens de mérite, de quelque nation et religion qu'ils fussent. Jusques - là les Tartares n'avoient guères fait de cas que du mérite militaire, Kublay donna de la considération aux Mandarins lettrés, chargés de gouverner les peuples, et de rendre justice aux particuliers. Il régla leur nombre, leur rang, leur autorité, leur compétence, leurs appointemens, établit des tribunaux de guerre, de commerce, de manufactures, d'ouvrages publics. Il fit bâtir un palais en l'honneur de ses ancêtres. Il fut le premier prince Mogol qui alla en personne y rendre ses respects. L'observation des cérémonies qui eurent lien, pour lors, est devenue à la Chine une affaire d'état, un devoir strict, dont ses successeurs ne se sont jamais dispensés. On doit à Kublay la première collection d'instrumens de mathématiques, qu'il rassembla de tous

côtés, de livres originaux et traduits. un collége d'astronomes, charges de faire le calendrier, de fixer le retour des fêtes; et tout ce qui a rapport à la religion; une académie de gens de lettres, occupés principalement de l'histoire du pays. Les membres s'appellent Hanlin, et sont en grande considération; enfin des censeurs de l'empire, le plus utile des établissemens, si l'intrépidité accompagnoit toujours la surveillance. Kublay chargea le chef des Lamas nommé Pasopa, d'inventer des caractères propres aux Mogols, qui jusqu'alors s'étoient servi indifféremment de ceux des peuples conquis. Il les fit représentant la parole, à la différence des caractères Chinois, qui peignent les choses. Le bon empereur ne dédaignoit pas d'interroger jui même les Mogols sur leurs progrès dans les sciences, et afin d'inspirer l'émulation par l'exemple, il faisoit donner à ses enfans une éducation conforme à ses principes.

1274.

Ces soins ne l'empéchoient pas de songer à se faire rendre l'argent qui lui étoit du par le Song, II envoya chercher letribut. Le ministre Kya-tse-taoembarrassé d'une demande qui alloit revéler à son maître sa turpitude, fit assassiner les ambassadeurs, avant qu'ils arrivassent à la cour. Cette barbarie dont on ne pouvoit croire que le monarque neifût pas complice, lui attira une guerre très funeste. Le commandement de l'armée Mogole étoit fort brigué. Chaque ministre présentoit ordinairement un général de son choix. Kublay ne s'en rapporta qu'à lui-même, et choisit un capitaine, déjà connu par plusieurs exploits, nomme Pey en. Il y a peu d'exemples d'une guerre dans laquelle les 'sujets ayent montré plus d'énergie, d'amour pour leur souverain, et de zèle patriotique, et où ils aient été moins secondes par le gouvernement. Il étoit entre les mains d'une femme grandmère d'un prince de douze ans, dirigé par le traître Kya-ste tao. Il est vrai que quand les affaires commencerent à mal tourner, l'impératrice le congédia. Il fut tué par les Mogols, dans une retraite qu'il s'étoit choisie.

Il falloit à Peyen toute son habileté toute la valeur, l'intrépidité, l'obstination de ses troopes, pour vaincre les Songs qui se défendirent eu désespérés. Quand ils ne pouvoient plus résister ils aimoient mieux s'entre tuer, tendre la

gorge aux ennemis, ou se précipiter dans les puits et les rivières, que de se rendre. L'histoire offre plusieurs exemples , non-sculement de famille , mais de villes entières qui se dévouèrent ainsi, ou se détruisirent par les flammes; de sorte que les vainqueurs en y entrant, ne trouvoient que des cadavres et des cendres. L'impératrice fit des tentatives pour obtenir la paix, à la condition même de rendre son fils sujet des Mogols. Son ambassadeur táchoit d'émouvoir la pitié du général en lui représentant l'injustice qu'il y auroit à dépouiller un enfant. Peyen répondit : « Quant à la jeunesse du « prince, vous devez réfléchir qu'au-« trefois votre dynastie ôta l'Empire à « un prince qui étoit à peu pres de « l'age du vôtre. Aujourd'hui le ciel « ôte l'empire à un enfant, pour le « donner à mon maître. C'est le sort, c il faut s'y soumettre ».

Cette réponse annonçoit une dispoin irrévocable. La régente consenti à se remettre avec son fils Kongtsong, entre les mains du général. Il la fit traiter avec les plus grands égards. Mais cependant après lui avoir retiré petità-petit ainsi qu'au jeune roi, toutes les marques de leur dignité, il les fit partir pour la cour du Kan; lorsque Kublay fut averti de leur approche, il envoya à leur rencontre l'impératrice Hongkila, sa première femme, princesse recommandable par sa vertu et sa modération. Elle fit tout ce qui étoit en son pouvoir, pour consoler ces illustres captifs; et lorsque l'empereur étala aux yeux des princes et princesses de sa cour les bijoux et les trésors trouvés dans le palais des Songs, richesses que tout le monde coutemploit avec joie, Hongkila ne put retenir ses larmes et dit à son époux : « Seigueur , « les dynasties ne sont pas éternelles. « Jugez parce que vous voyez arriver « à celle des Songs, de ce qui arrivera « à la notre ».

Au milieu du trouble de la prise de la capitale, les fidèles Chinois sauvèrent deux jeunes princes enfans de leur dernier empereur, d'une autre femme, et relevèrent leurs étendards sous le nom de l'aîné. Il mourut de maladie. Ils placèrent Tiping le cadet sur le trône. Sans la désunion qui se mit entre cux, sans les trahisons qu'opérèrent la séduction des vainqueurs, et la terreur des vaincus, ils étoient encore en état

de se défendre, avec des provinces entières, des soldats déterminés, de hounes villes, des vaisseaux, et les autres débris que laisse toujours après elle la ruine d'un vaste empire. Il convenoit de faire une guerre de chicane qui auroit fort embarrassé les Mogols, mais les généraux Chinois voulant terminer tout d'un coup, réunirent leurs troupes, et tant étoit grande la confusion et l'indiscipline, ils se laissèrent surprendre. Battus sur terre, ils se réfugièrent sur des vaisseaux qui ne firent pas une plus grande résistance. Lusyeufu, un des chefs, voyant tout perdu, vogue au vaisseau de l'empereur, où étoient sa propre semine et ses enfans, les fait jeter dans la mer. S'approchant ensuite du jeune prince, il lui dit d'un ton ferme : « Seia gneur ne déshonorez pas votre illus-« tre famille, en suivant l'exemple de « Konstong, votre frère; mourez prince, co souverain; plutôt que de vivre esa clave d'une nation étrangère. Maprès ces mots, il l'embrasse en pleurant, le met sur ses épaules, et se précipite avec lui dans la mer. La plupart des Mandarins suivirent cet exemple. La Triacesse mère, un peu éloignée des

antres vaisseaux, attendoit avec impatience des nouvelles de son fils. Celui qui les lui porta, vouloit la consoler. Sans mot dire , sans verser une larme , elle se jette dans la mer. Ses dames et demoiselles l'imitent. Les historiens Chinois disent que cent mille hommes se novèrent. Ainsi finit la dynastie des Songs, dont la famille s'appelloit Chao.

Le goût des conquêtes qui ne coûtoient à Kublay que des ordres, lui donna envie de subjuguer les Chinois méridionaux et les Japonois. Ceux-ci méprisèrent ses menaces et maltraitérent ses ambassadeurs. La tempête dispersa les vaisseaux qu'il envoya contre eux. Plus de soixante mille Chinois et Tartares périrent dans cette expédition qui déplaisoit fort aux grands et aux ministres. On murmura aussi beaucoup de la confiance que l'empereur contimoit à Ahama, et de ce qu'après avoir fait punir cet exacteur, dont les vols furent prouvés , il en mit à la tête . de ses finances un autre qui ne valoit pas mieux. Des Mandarins fidèles voulurent encore ouvrir les yeux à Kublay. « Si nous ne le faisons pas, disoient-ils, « la postérité nous rendra justice , et

« nous passerons pour des gens sans

« honneur. Le bien de l'empire de-« mande que nous fassions connoître « celui qui en est la ruine. » Un d'entre cux nommé Chéli se dévoua. L'empereur irrité lui fit donner la bastonnade si cruellement, que le sang lui sortoit par le nez et par la bouche. Kublay crut que dans cet état, l'accusateur conviendroit qu'il avoit en tort, et le fit interroger de nouveau, mais il repondit : « C'est uniquement le bien de « l'état et l'honneur du prince qui « m'ont fait parler ; que je meure , si « je ne prouve pas mon accusation. » Frappé de cette fermeté, le Kan examina, découvrit la vérité, et punit le coupable. Il se repentit d'avoir fait maltraiter Chéli, et se plaignit de ce qu'on ne l'avoit pas éclairé plutôt. Les censeurs de l'empire répondirent : « Il a « été jusqu'ici trop dangereux de vous avertir des intrigues des mauvais mia nistres. En effet, quand les princes ne sont pas instruits, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu.

Kublay; passa sa dernière année à perfectionner les établissemens utiles qu'il avoit faits; afin que tous ses peuples se sentissent de son influence, il partageoit son séjour entre la Tartarie

et la Chine, comme on fait ses successeurs. Entre les grands biens qu'il fit à sa conquête, on doit compter les canaux de communication entre les rivières, et les travaux immenses entrepris pour rendre celles-ci navigables. Il surveilloit toutes les parties de l'administration avec une attention qui répandoit une grande activité dans le gouvernement. Chengkin, son fils ainé, intitulé prince héritier, le secondoit admirablement. Il mourut à quarantetrois ans , avant montré dès l'enfance une tendre inclination pour la vertu et les bonnes mœurs. Quand il alla relever le célèbre Peyen que l'empereur rappelloit auprès de lui après ses exploits à la Chine, le prince demanda au général des conseils sur la conduite qu'il devoit tenir. Celui ci répartit :a Princen'aimezni le vin niles femmes, « et tout vous réussira. » On ne sait si cet avis n'étoit pas une censure indirecte de l'empereur Kublay qu'on croit avoir été trop adonné à ses deux passions. On lui reproche aussi d'avoir trop fait en faveur des sectateurs de Fô. D'ailleurs il est reconnu pour un desplus grands princes Mogols. Il vécut quatre-vingt ans, et en regna cinquantedeux. On le regarde comme le premierempereur Tartare de la Chine. Sa famille substituée aux Song s'appelloit la dynastie des Yvens.

Timar, 6e. Kan. 1294

Le prince Chengkin avoit laissé trois fils. On ne sait pourquoi Kublay, en mourant destina sa couronne à Timûr le dernier. Kanınala l'ainé ne murmura pas de ce choix. Il donna aux autres l'exemple de l'obéissance aux ordres de son grand'père, prêta serment à son cadet ; et lui fut toujours soumis. Timuir , assuré de sa fidélité . n'hésita pas à lui confier le gouvernement de la Tartarie. Il s'y fit singulièrement estimer par ses belles qualités; et la mort qui l'emporta encore jeune, causa un deuil général. De son côté, Timar captivoit le cœur des Chinois. Il les réunit tous sous son empire par sa douceur, ce que n'avoient puefaire ses prédécesseurs par leurs exploits. Il passe dans leur histoire pour un prince parfait. Sa vertu dominante étoit l'amour de ses peuples. Il ne négligeoit rien pour les soulager. Outre les hommes de confiance qu'il envoyoit dans les provinces, charges de découvrir les besoins de ses sujets, et d'y pourvoir, il y alloit quelque fois luimême. Nul prince n'a fait un meilleur choix de ses ministres et de ses généraux, et n'a montré un éloignement plus constant pour l'adulation et le luxe, vices qui ne sont que trop communs dans les cours. Il mourut à quarante-deux ans, dans la quatorzième année de son règne, sans laisser d'en-

faus, ni désigner de successeur.

Hayshan, 7e. Kan. 1308.

Quand il ferma les yeux, Hayshan son frère se trouvoit à la tête d'une puissante armée, non éloignée de la capitale. L'impératrice veuve desiroit mettre sur le trône un prince fils de Kanmola, cet aîné qui avoit si généreusement cédé la couronne à Timir. son frère cadet. Quoique les yœux des Mogols et des Chinois fussent pour Kayshan, son absence lui faisoit tort. Un de ses frères , nommé Ayyulipalipata, s'opposa à la faction, laissant croire qu'il travailloit pour lui-même. Il réussit. Hayshan y fut trompé. Il accourut, persuade qu'il alloit avoir un rival de plus à combattre, et fut agréablement surpris, quand son frère lui remit le sceptre dont il s'étoit rendu dépositaire, uniquement pour le lui assurer. Hayshan montra un penchant décidé pour la doctrine de Confucius.

tom, 6.

Il en fit traduire les livres dans la langue des Mogols, et leur en recommanda la lecture. Au contraire, les sectateurs de  $F\dot{o}$  perdirent de leur crédit qui avoit été graud sous les derniers empereurs. Les biens des Bonzes avoient été exempts d'impôts, il les y assujétit. Ce prince étoit bon guerrier, équitable, genéreux, protecteur des gens de lettres ; mais il se livra trop au vin et aux femmes. Ces deux passions abrégèrent ses jours. Il ne régna que trois ans , et mourut à trente un an

Ayyulipalipata, 8e. Kan. 1311.

Il convenoit qu'Ayyulipalipata, qui avoit si bien conservé le trône à son frère, le remplaçat après sa mort. Il y monta sans difficultés. Sous son règne, l'empire fut afiligé de sécheresses, de famines , d'inondations , de tremblemens de terre, d'épidémies, et surtout d'éclipses de soleil, espèce de fléau que les Chinois redoutoient singulièrement , quoiqu'ils en connussent le principe, puisqu'ils les calculoient. Il paroit qu'il y avoit des divisions religieuses. Les disciples de Confucius imputèrent tous ces malheurs aux bouzes, qui s'en défendoient vivement. Le bon empereur prit le parti de s'en charger dans des écrus qu'il rendit publics. Il

avançoit que les calamités qu'éprouvoient ses peuples, étoient une punition des fantes qu'il avoit commises dans le gouvernement, et promettoit de se corriger. Si de pareils aveux font honneur à un particulier, rarement ils sont utiles à un prince. Ayyupalipata s'appliqua beaucoup plus à un gouvernement intérieur qu'à la guerre. Il mit en vigueur l'examen annuel des mandarins qui étoit prescrit, mais négligé. Il y présidoit lui-même. Le but de cet examen étoit d'élever à un grade supérieur ceux qui avoient bienrempli leurs fonctions, et de faire descendre cenx qu'on trouveroit coupables de prévarication ou de négligence. Il associa des mandarins tartares aux chinois. On pourroit croire que ce fût pour faire justice à lui même comme il la faisoit aux autres, qu'il voulut abdiquer l'autorité souveraine dont un prince si humble se jugeoit peut - être incapable ; mais son fils, refusa de remplir le trône que son père lui cédoit. Ayyulipalipata se desista de son projet; mais il déclara le prince héréditaire son lieutenant genéral, et le chargea de toutes les affaires. Il ne régna que neuf ans, et mourut à cinquante-six; prince plus 292

louable par l'absence des vices, que par la présence des vertus.

Chotepala, ge. Kan. 4326.

A l'age de dix-neuf ans , Chotepala saisi des rênes de l'empire, le conduisit en prince consommé. Il réforma, dans sa cour, le luxe, les débauches, l'avarice que la foiblesse de son père v avoit laisse subsister. Sa profonde vénération pour les ancêtres, et les rites religieux qui l'accompagnent, lui gagnèrent l'estime et l'amitie des Chinois. Ces sentimens furent augmentes par la diminution des impôts, et de grandes largesses faites avec discernement, sur les conseils de son ministre Paychu, homme excellent dans tous les genres. On accusa les censeurs de l'empire de s'occuper plutôt à parler mal de l'empereur, qu'à l'avertir de ce qui se passoit, Quelques-uns furent punis. En général de pareilles compagnies, quand elles rendent leurs observations publiques , sont fort à craindre pour le souverain. Trop de confiance perdit le jeune empereur. Il n'imagina pas que les parens d'un ministre, qu'il avoit fait mourir justement, songeroient à le venger s'ils le pouvoient ; mais ils formerent une conspiration de plusieurs grands mécontens des réformes , qui

entrèrent à l'improviste dans le palais, tuèrent le prince et Paychu son ministre. Chotepala n'avoit que vingt-trois aus. Il en régna quatre. Paychu avoit peut-être montré trop d'aversion pour les Lamas, qu'il traitoit de gens uniquement occupés du soin d'amasser de l'argent, et qui protégeoient des scélérats; mais pour l'empereur, il étoit généralement aimé. Il faisoit concevoir les plus graudes espérances, et sa mort

causa une affliction générale.

Les conspirateurs avoient dessein de Yesun Temettre sur le trône un fils du prince Kan. 1383 Kanmala, qui commandoit alors sur les frontières de la Tartarie. Ils l'instruisirent de leur projet; mais loin d'y consentir, il envoya des courriers pour avertir l'empereur. Ils arrivèrent trop tard. Le crime étoit consommé. Yesun crutde la prudencede ne point aigrir les coupables. Il accorda d'abord une amnistie générale, et promut à des dignités quelques-uns des plus distingués; mais après ce prenuer effort de politique, il les punit presque tous par la mort, la prison, l'exil, et la confiscation des biens. On trouva mauvais qu'il en eût épargné quelques-uns. Il y eut à ce sujet des plaintes graves contenues dans un mémoire que l'empereur permit qu'on lui présentât publiquement, peut-être parce qu'il ne put l'empêcher. On l'exhortoit à sévir contre les ministres coupables d'injustices et de vexations, parce que l'impunité de pareils crimes fait craindre, avec juste raison, la ruine prochaine des empires. En conséquence, l'empereur étoit prié de visiter les prisons, pour découvrir s'il n'y avoit pas des personnes gemissantes dans l'oppression, d'envoyer par-tout des commissaires chargés d'examiner l'état des villes et des campagnes, celui des troupes, de distribuer des secours et même des remèdes aux pauvres malades. Ils empêchent la pêche des perles, comme faisant périr trop de monde, mettent des bornes à la valeur des pierreries que les gouverneurs achètent à tous prix pour faire des présens à la cour, ne comptant pour rien la ruine des provinces, pourvu qu'ils sontiennent leur crédit par ce moyen.

Un prince, disoit on, ne doit penser qu'à gouverner l'émpire en père de ses sujets, ne pas appuyer sa puissance sur l'autorité qu'il donne aux Bonzes, aux Lamas, Depuis qu'on s'occupe

tant de sacrifices et de prières à Fô, le ciel à donné des marques continuelles desa colère ; et jusqu'à ce qu'on voie le culte de Fo aboli, et tous les Bonzes chassés; on doit s'attendre à être malheureux. Il paroît qu'il y avoit un déchaînement contre les ministres de la religion de Fô, sur-tont contre les principaux qui habitoient la cour, où ils étaloient un luxe scandaleux, et où la faveur des princesses leur donnoit un pouvoir dont ils abusoient au détriment des peuples. Le mémoire exhortoit aussi l'empereur à chasser de son palais les eunuques, les astrologues, les médecins, les femmes et autres oisifs dont l'entreticu montoit à des sommes exhorbitantes. L'empire est une famille, ajoutoit-on, dont l'empereur est le pere. Il ne convient pas que parmi ses enfans, il y en ait qui meurent faute de secours et de soins, pendant que d'autres abondent. Encore moins convient-il qu'un prince croie indigne de sa grandeur d'écouter les cris des misérables. Y esun ne fut pas tout-à-fait insensible à ces plaintes; inais il remédia peu aux désordres, et mourut dans son indolence à l'age de trente-six ans, après cinq de règne.

Hoshilaric. Kan- 1328.

Il laissoit un fils nommé Asukipa, qui avoit été nommé prince héréditaire, ce qui donnoit un droit incontestable à l'empire. Cependant une faction entreprit de mettre sur le trône, deux fils d'Haysun, nommés Hoshila et Tutemir. Il yeut des massacres de plusieurs grands. His furent appellés punitions par le parti vainqueur. Sitôt qu'Hoshila se vit sur le trône, il nomma son frère prince héréditaire, et mourut subitement après un an de nègne. On a soupconné son frère d'avoir contribué à sa mort.

Tutemār, 12c. Kau. 1229.

Si Tutemár commit ce crime, il n'en jouit pas long tems. Son règne, troublé par des conspirations, ne dura que trois ans. On remarque qu'il fut le premier monarque tartare qui alla au temple du ciel, et y sacrifia en personne. Il régla que parmi les femmes de l'empereur, une scule porteroit le titre d'impératrice. Sous Jengis Kan, il y en avoit en vingt et une, et cinq ou sept sous d'autres empereurs. Il mourut à l'âge de vingt-neuf ans, et ordonna qu'on proclamât un des fils de son frère, Hoshila.

Thouan-Temár 13c. Le premier qui fut intrônisé, nommé K.u. 132. Hinchipin, mourut au bout de quel-

ques mois. Il avoit été reconnu par les soins de l'impératrice *Pútasheli*.Quoiqu'elle cut un fils nomme Yenty ekutse, elle exigea qu'on exécutat les dispositions du feu empereur son époux. Quand Ilinchipin mourut, elle fit mettre sur le trône Touhan-Temûr, l'autre fils d'Hoskila, malgré les instances qu'on lui fit encore pour son propre fils. On ne pouvoit pas faire un plus mauvais choix. Touhan n'avoit de goût que pour le luxe, la mollesse et les plaisirs. Il divit timide et cruel, qualités qui se joignent assez souvent. Il trembla en montant sur le trône, à la vue de la grande puissance du ministre qui l'y avoit placé. S'il n'étoit mort à propos, peut-être Touhan s'en seroit-il défait, comme il se débarrassa de l'impératrice Pittasheli , à laquelle il devoit la couronne, mais dont la grande puissance, fondée sur l'estime du peuple, l'effrava.

L'éloignement qu'il avoit pour les affaires, fut augmenté par la ruse d'un ministre nommé Oga-Tay, Connoissant le caractère irrésolu et indolent de son maître, il lui traça le tableau de ses occupations comme un ouvrage impossible, l'épouvanta par l'idée que

s'il vouloit gouverner par lui-même, il tomberoit de faute en faute; qu'il valoit par conséquent beaucoup mieux abandonner tous lessoins de l'administration aux ministres, ce qu'il fit; mais comme il n'avoit ni solidité, ni constance dans le caractère, il changeoit perpetuellement de ministres, d'où naquirent de factions dans sacour, des révoltes dans les provinces. Outre les capitaines et les chefs qui profitoient du mécontentement des troupes et des peuples pour s'emparer de l'autorité dans leurs districts, il y en eut jusqu'à tinq qui se firent proclamer empereurs.

L'impératrice Ki, néedaus la Corée, dominoit à la cour. Elle avoit un flis nommé Asy eushilitata, dont le caractère indépendantse refusa à l'éducation des princes chinois. Elle consistoit à assister tous les jours aux leçons que des mandarins donnoient dans le palais. Les enfans de l'empereur y étoient mélés avec les autres. Le prince héréditaire ne goûta pas les principes séveres des lettres sur les causes de la ruine des dynasties. Il traitoit ce qu'on lui montroit de verbiage inutile et obscur. Propos imprudens qui scandalisèrent les docteurs. L'impératrice,

de son côté, peu scrupuleuse sur l'étiquette, se mettoit au-dessus des bienséances. Deux courtisans, quoique fort décriés par le dérèglement de leurs mœurs , avoient les entrées libres dans le palais. On les y voyoit continuellement. Les censeurs de l'empire osèrent en porter des plaintes à l'empereur. Elle les en fit punir par son foible époux. Vaine et entreprenante, elle voulut mettre ses pareus sur le trône de Corée, fit assassiner le roi, et engagea son époux trop complaisant à seconder les usurpateurs. Il envoya à sa sollicitation une armée qui sut taillée en pièces, et ce malheur mit le comble aux désastres de l'empire.

Pendant qu'il étoit attaqué de tous côtés, qu'il n'y avoit aucune subordination parmi les troupes, que les peuples épuisés par les mauvaises années, génissoient sous le fardeau des impôts, parts sur les frontières du Midi un homme d'une naissance obscure, nommé Chá. On croit qu'il avoit été élevé domestique dans un monastère de Borzes. Il prit parti dans les troupes, lorsque les troubles commençoient, devint chef de bande, s'associa plusieurs capitaines, dont les soldats réunis formèrent une

336.

armée. Il en cut le commandement, et fit, à leur tête, des exploits suivis de succès rapides. Chá se disoit destiné à donner la paix au monde, et'à rendre les peuples heureux. Il eut l'adresse d'obtenir de ses généraux, d'abord espèces de brigands comme lui, qu'on ne pilleroit ni ne massacreroit. Cette manière généreuse de faire la guerre lui gagna le cœur des Chinois. Il mérita aussi leur estime, en les estimant luimême, s'appliquant à connoître leurs lois, et à leur montrer de la confiance; pendant que l'empereur, à l'instigation de ses ministres, les traitoit en sujets suspects, et les faisoit désarmer. Comment ces peuples vexés et méprisés par les Mogols ne se seroient-ils pasattachés à un vainqueur qui disoit : « C'est aux « Chinois à gouverner les Tartares, et « non pas aux Tartares à gouverner les « Chinois, »

Chù. 1364.

Aussi la joie éclata dans toute la nation; quand elle vit Chá recevoir le sceptre et le titre d'empereur que ses compagnons de fortune le pressérent de prendre. En s'asseyant sur le trône, il leur dit : « Je n'accepte la royanté que pour rendre les Chinois heureux. « Il faut au commencement de mon

« règne convenir de bonnes lois : c'est « par-là que les Mogols ont manqué. « A l'égard des rîtes et des cérémonies « de la religion, je suis d'avis qu'avant contes choses, chacun de nous pense « sérieusement à réformer son cœur. « Jusqu'ici, ajouta-t il, vous avez été « mes chers compagnons, continuez « à m'aider, et n'ayons que le bien en « vue. » Ce que Chû proposoit, il l'exécuta. Il prit pour base de son gouvernement les lois pratiquées sous les dynasties les plus estimées. Les examens des gens de lettres, des officiers et de tous les hommes chargés de quelques fonctions publics recommencerent. Il fit faire une recherche de tous les gens de mérite, il les employa selon leurs talens, à la guerre , à la navigation , aux arts, aux sciences, aux mathématiques, et les récompensa en prince généreux. Jamais aucune folle dépense ne put lui être reprochée. Il éloigna toujours de lui ce qui pouvoit amolir le cœur. Dans le palais qu'il fit bâtir à Nankin, sa capitale, il défendit de faire de trop grandes dépenses en meubles précieux, en rareté des pays étrangers, et en bannit sévérement les statues et les peintures indécentes. Il

gagna le cœur des paysans, des artisans et du peuple, s'entretenant avec eux de ce qui les regardoit. Il avoit anssi grand soin de les indemniser de leurs pertes, et de leur donner des secours. Une conduite si louablé ne suppose pas seulement, mais prouve un genie supérieur. Bravoure, science militaire, grandeur d'ame, équité dans la distribution des graces et des emplois : telles sont les qualités que l'histoire reconnoît dans la personne de Chú le premier empereur de la dynastie des Mings.

Celle des Yvens s'éteignit dans la Chine, par les vices tout contraires de Touhan-temur. On fit courir sur cette race qui s'abolissoit toutes les imputations qui pouvoient l'avilir et la déshonorer. On disoit que les frères avoient empoisonné les frères, qu'un fils avoit pris les femmes de son père, qu'il n'y avoit plus dans cette famille, ni religion, ni mœurs, qu'on avoit troublé l'ordre de la succession, Ceci regardoit particulièrement Touhan - temur qu'on vouloit faire passer pour fils du dernier empereur Song, qui s'étoit fait Lama en Tartarie. Kublay, disoiton, étant devenu amoureux de la femme du Lama, pour l'obtenir, avoit

1363.

adopté son fils qui étoit Touhan-temúr. Cette fable et beaucoup d'autres parcilles qu'on hasarde dans les révolutions, étoient reçues avidement par le peuple. Chúles appuyoit par desvictoires continuelles, le moyen le plus sûr de faire croire même les absurdités. Toute considération pour la race régnante se perdoit, en même tems que les moyens de résistance se ruinoient par les défaites.

Touhan temûr voyant son rival près de sa capitale, ordonne qu'on emballe ses effets, fait préparer des voitures pour sa famille, reçoit les adieux de ses sujets, comme quand on part pour un voyage, gagne la Tartarie et va s'établir dans une ville dont il se fait une nouvelle capitale. Chû ne le poursuivit pas. Aucun regret des Chinois ne troubla sa serénité dans sa fuite. Il vécut encore deux ans, et mourut agé de cinquante un aus, après en avoir été trente-cing empereur de la Chine et de la Tartarie, et en survécut deux à la perte de la première. Au défant de quelque belle action de ce prince, nous finirons par une réponse trèssensée de Tayping, un de ses ministres. Il avoit été disgracié. Un de ses amis lui conseilloit de se tuer, parce qu'apparemment il regardoit la disgrace comme une ignominie ou comme un mal insupportable. « Tayping répondit, je n'ai point commis de faute. Me. « tuer, ce seroit m'avouer coupable. « Laissons faire le Ciel. »

37d. `

Ayyeushilitata, fils de Touhantemur, qui ne s'étoit pas fait chez les Chinois plus d'honneur que son père, lui succeda en Tartarie. Lui et ses successeurs eurent de grandes guerres à soutenir contre les Chinois qui malgré la grande muraille qui les séparoit, trouvoient encore les Tartares trop voisins d'eux. Les Tartares de leur côté ne voyoient pas sans regret ce beau royaume dont ils avoient été chassés, motifs perpétuels de querelles entre ces deux peuples qui n'ont pas cessé de se harceler et de se tourmenter; mais on n'a pendant près de trois cents ans aucun détail de ces hostilités réciproques, qui firent beaucoup de mal aux deux nations. Quant au sort des Mogols euxmeines dans la Tartarie, on sait qu'il a beaucoup varié. Ils sont devenus vassaux des Tartares Mancheoux, qui ont à leur tour envahi la Chine. Inutilement les Mogols ont-ils voulu secouer le joug, ils sont assujétis.

### KALKS OU KALMOUKS.

Latroisième hordede Tartares nom- Kalkas ou més Kalkas, et par corruption Kal- Kalmouks. mouks, est restée indépendante. Longtems elle a formé un empire, mais l'ambition d'un homme qui sut appeller la religion à l'appui de ses prétentions, en a causé la dissolution. Les Kalkas obéissoient pour le spirituel au Grand-Lama, qui du Tibet ou sa divinité repose dans un palais de délices, voit avec une sainte satisfaction ses lois respectées dans de vastes empires. Celui des Kalkas étoit un des plus beaux fleurons de cette couronne. Il avoit chez eux un représentant ou Khutuktu qui s'ennuya de n'être dieu qu'en second, et de ne pas joindre à sa dignité l'autorité temporelle. Il excita et soutint un de ses frères contre le kan, chef temporel. Celut-ci réclama la suprématie du Grand-Lama. Le pontifé envoya des espèces de légats auxquels Khutuktu disputa la prééminence. Ce schisme causa des désordres. Les Chinois furent appellés par les partisans

de Khutuktu. Les Cluts, autre branche de Tartares, soutiment la supériorité du Grand Lama, en 1696. Kang hi, empereur de la Chine, avoit en Tartarie trois armées. Elles dispersèrent les Kaikas, qui s'étoient révoltés contre leurs défenseurs, et les réduisirent à ne plus faire corps de nation.

## ELUTHS.

Eluths.

Les Eluths, sans qu'on sache comment ils se sont séparés de l'empire Mogol, dont ils faisoient partie, se trouvent au commencement du quinzièmesiècle avoir un Kan ou souverain de leur nation, qui ne descendoit pas de Jengis Kan, dont la famille dominoit sur toutes les autres tribus Tartares. Un de leurs Kans, nommé Onchon, étant en guerre avec les Taikis, voisins de la Syberie, fut attaqué de la petite vérole dans son camp. Selon la coutume des Tartares, quand ils voyent cette maladie, toute l'armée décampa, et laissa le Kan seul dans sa tente. Les ennemis le trouvèrent ainsi abandonné, et en prirent tant de soin, qu'il se rétablit. Il vécut trois ans avec eux sans se faire connoître, et

s'étant échappé de leurs mains, il arriva sur la frontière de ses états . . d'où il fit savoir son aventure à son frère Sengha, qui non-seulement s'étoit emparé de son trône, mais avoit épousé sa femme. Sengha fut fort étonné d'une nouvelle qui lui enlevoit en même tems une couronne et une épouse qu'il aimoit. Il la consulta sur la conduite qu'il devoit teuir dans cette occasion délicate. Elle répondit que puisque son mari vivoit, elle ne pouvoit se dispenser de retourner avec lui. Ce fut l'arrêt de mort du malheureux Onchon, au lieu d'ambassadeurs pour l'introduire dans son royaume, Sengha lui envoya des assassins qui l'en délivrèrent.

Ce crime ne resta pas impuni. Un frère d'Onchon, nommé Kaldan, vengea sa mort, et se fit élire Kan des Eluths. Il se joignit aux Mogols, mais il succomba avec eux dans cette guerre, où les Chinois sous Kang-hi, triomphèrent si complettement des Mogols. La destruction des Eluths fut si grande, qu'il ne resta dans ces vastes contrées, que dix ou douze familles. Par-là, Kang-hiétablits adomination jusqu'aux grand désert, et aux forèts qui sont les

frontières de la Russie. Les uns disent que Kaldan fut tué dans une bataille , les autres, que croyant ses affaires désespérées, il s'empoisonna. Cependant il cut un neveu nommé Raptan qui ne dédaigna pas les restes de ce vaste empire. Il sut même par les encouragemens qu'il donna à l'agriculture, faire refleurir sa nation, et respecter ses armes dans le Tibet, où il fit une invasion heureuse. Les Eluths depuis ce tems se sont dispersés. Quelques hordes poursuivies par les Chinois, ont invoqué la protection de la Russie. On voit qu'en 1720 quelques unes se rangèrent sous la domination de cette dernière puissance. On ne sait pas plus actuellement ce qui se passe dans ces vastes pays . qu'on ne connoît le cours de quelques grands fleuves, lorsqu'avant de se perdre dans l'Océan , ils deviennent petits ruisseaux.

## KIPJAKS.

Kipjiks. Les Sultans des Kipjaks ont régné dans de vastes pays, et leur souche pousse encore des rauneaux qui verdoient quelquefois. Jengis-Kan sausfait de la conduite de Tushi, son fils, dans la guerre du Korasan, lui donna les grandes plaines qui s'étendent en largeur depuis la mer Caspienne, jusqu'aux frontières de Russie. Outre les royaumes d'Astracan et de Cazan, Tushi enclava dans ses possessions la petite Tartarie, et quelques provinces de l'Europe , dont il se sit un tresgrand empire que ses successeurs étendirent ou virent resserrer, selon que le sort des armes leur fut favorable ou contraire. On compte les uns dix sept, les autres quarante-un de ces princes, dont l'histoire présente assez d'exploits, pour conclure qu'en général ils ont été belliqueux. Batu le second, vers le milieu du treizième siècle soumit les Moscovites, les Bulgares, traversa la Russie, ravagea la Pologne, la Moravie, la Dalmatie, et marchoit vers la Hongrie pour assiéger de là Constantinople, lorsque la mort mit fin à ses vastes projets. Burgha le troisième embrassa la religion Mahométane, et la propagea dans ses états, à la fin du treizième siècle, à la place de celle de Jengis Kan, qui étoit le pur déisme,

#### USBEKS.

Usbeks. 1313.

Usbek, septième sultan, se concilia tellement l'affection de ses sujets, que pour lui en donner une marque publique , ils prirent son nom. Le huilième Sultan nommé Jani Bek, pénétra en Perse, et en rapporta quatre cents charges de chameaux en or et en bijoux, sans compter les autres effets de prix qu'il distribua à ses soldats. Le dixième, sultan Usbek ent à la fin du quatorzième siècle des alliances, puis des guerres, et encore des alliances avec ses voisins : c'est à dire des brouilleries et des racommodemens. Ces Usbeks sont différens de ceux qui avoisinent la Russie.

# CRIMÉE.

Crimée.

Les guerres sont les procès des souverains. Comme les particuliers se ruinent même en gagnant, les princes s'épuisent par leurs propres victoires. Les sultans Kyaks et Usbeks, tonjours en guerre avec les nations environantes, se trouvèrent insensiblement chassés par les Russes, de leurs an-

ciennes possessions vers la mer Caspienne, et resserrés dans la péninsule de la Crimée, qu'on appelle aussi petite Tartarie. La branche qui s'y est établie et perpétuée, avoit le sur-nom de Keray , qu'elle porte encore. Depuis 1553 jusqu'à 1708, on compte en Crimée quarante sultans de ce nom. tantôt souverains, tantôt vassaux des Turcs, des Génois qui ont possédé cette péninsule, et tout récemment même des Russes. Ceux qui les assujétissoient, prenoient à leur égard le titre de protecteurs. Il y a à Jambal, port de Crimée, une espèce de dépôt de ces princes, où la Porte-Ottomane prend les Kans qu'elle veut mettre à la place de ceux qui la mécontentent. La Russie en trouve aussi au besoin. pour remplacer ceux qu'elle destitue. Ainsi ces princes souverains précaires, sont devenus et continuent à être de nos jours, les jouets de la politique de ces deux grandes puissances.

Nous avons vu les Tartares sous différens noms, descendre de leur grand plateau vers la Chine et vers les parties Méridionales de la Moscovie, d'où ils ont atteint la Crimée par derrière la mer Caspienne, Nous allons les voir

s'étendre autour de cette mer, dans l'ancienne Perse: subjuguer les Bukharies , les Iraks , former la nouvelle Perse, et faire flotter leurs drapeaux dans les pays qu'arrose le Gange et l'Indus.

## BUKHARIE.

fentre les Kalmoucks, la Russie, sert, lesétats du Mogot,

I a Bukharie est la Bactriane, et la Sogdiane des anciens, avec leurs dépendances. La nature n'a rien refusé le grand de- à ce pays, pour en rendre le séjour agréable : les montagnes abondent en et la Perse. bois et en mines , les vallées en fruits et en légumes: l'herbey croit de la hauteur d'un homme : les rivières fourmillent de poissons ; c'est le plus riche terroir de toute l'Asie septentrionale. Elle se divise en deux parties, la grande et la petite, la grande se partage en trois. La Bukharie, proprement dite, la province de Samarcanda, et celle de Batk, Chacune à son Kan particulier; mais un seul en possède quelquefois deux, presque jamais les Bukhar, en Mogol, signifie savant, et la Bukharie, pays des savans, parce qu'il a été un tems où les sciences y eloient fort cultivées, et où les Mogols

y alloient, et y envoyoient leurs enfans

pour s'instruire.

La Bukharie, proprement dite, est plus garnie de villes que les autres provinces. Il est étonnant qu'on ait situé et conservé Bukhara sa capitale sur une rivière dont l'eau estsi mal-saine, qu'elle engendre dans les jambes des vers qu'il faut rouler tous les jours sur un petit bâton, jusqu'à ce qu'on en ait fait l'extraction entière. Si on le esse, et s'il en reste une partie dans la jambe, on meurt immanquablement. Cependant il est défendu de boire d'autre liqueur que de l'eau, et du lait de jument ; quiconque seroit surpris avec du vin ou de l'au-de-vie dans sa maison, ou même reconnu par son halcine en avoir bu, essuiroit une bastonnade. Cette rigueur vient du chef de la religion qui est plus respecté à Bukhara que le Kan même. Il le dépose à son gré.

La langue des Bukhariens est celle des Persans auxquels ils ont été longtems soumis; mais dont ils sont à present ennemis irréconciliables, parce que ces abominables hérétiques ne se font pas raser comme eux, et comme tons les Tartares, le poil de la lèvre supérieure. Ils ont quelques montnoies de

tom. 6.

cuivre et d'argent pour le courant; mais les gros paiemens se font en or et argent qu'on coupe et qu'on pèse. Le commerce devroit être immense et florissant dans ce beau pays, qui est naturellement l'entrepôt entre la Chine, l'Inde, la Perse et la Russie; mais dans les villes, il est entravé par la tyrannie des Kans et de leurs officiers. Ils ne se font pas de scruple, quand ils doivent d'un oôté, d'aller prendre à crédit de l'autre, et par cette circulation d'emprunts, les marchands à la fin se trouvent réduits à rien. Les brigandages exercés dans le plat pays par les Tartares errans, font encore plus de tort au négoce, qui malgué ces inconvéniens, se soutient par l'heureuse position et la fertilité du pays. Bukhara pourvoit les états du Grand-Mogol et la Perse, de toute sorte de fruits séchés d'un goût exquis.

Presque toutes les villes de la province de Sarmacunde autrefois si florisante, sont ruinées, ou dans une grande décadence. La capitale bien déchue de son ancienne splendeur, est cependant encore célèbre par une académie la plus renommée de tous les pays Mahométans, et très-fréquen-

.

tée. La province de Balkh mieux cultivée que les autres, produit au Kan un excellent revenu. Il veille attentivement sur la liberté et la prospérité du commerce. Ses sujets trouvent chez eux des mines de rubis, d'or et d'argent qu'ils exploitent. Quelquefois, ils n'ont que la peine de ramasser ces deux riches métaux, dans les rivières qui

les charient en paillettes.

On distingue trois nations différentes dans la grande Bukharie: les Bukhares qui sont les anciens habitans, les Jagatays ou Mogols qui s'y établirent sous Jagatay second fils de Jengis Kan, et les Tartares Usbeks qui en sont aujourd'hui en possession. Les Bukhares habitent les villes. Pour cela les Tartares les appellent tajiks, c'est-à-dire bourgeois ou citoyens. Leur taille est bien prise, ils sont assez blancs pour le climat. La plupart ont les yeux grands, noirs et viss, le nez aquilain, le tour du visage bien formé, les cheveux noirs et très - beaux, la barbe épaisse; en un un mot ils n'ont rien de la difformité des Tartares parmi lesquels ils habitent. Leurs femmes généralement grandes et bien faites, ont le teint et les traits admirables. Il y a

peu de différences entre l'habit des deux sexes, il est long pour l'un et pour l'autre. Celui des femmes, est tonjours plus orné. Leur religion est la Mahométane. Ils subsistent du commerce et de leurs métiers. Jamais ils ne se mêlent de guerre ni de gouvernement. Ils laissent ce soin aux Usbeks et aux Kalmouks, et se contentent de payer exactement les impôts. Pour cette raison, les Tartares les méprisent, et les traitent de gens làches et simples. On ignore leur origine. Ils se disent . venus d'un pays très éloigné. Quelques uns conjecturent qu'ils descendent des dixtribus que Salmanasar roi d'Assyrie fit transporter dans le pays des Mèdes. On croit leur trouver quelque ressemblance avec la physionomie juive, et quelque rapport dans leur cérémonial de société.

Les Tartares Jagatayo et les Usbeks sont le même peuple, sous deux dénommations. Ces Tartares Bukhariens passent généralement pour les plus civilisés des Tartares maliométans, quoiqu'ils soient aussi grands voleurs que les autres. Leur habillement est court, et propre à l'exercice; celui des femmes comme celui des hommes. Le riz bouilli,

et la chair de cheval sont leurs mets la plus exquis, et deux liqueurs tirées du lait de jument, leur boisson ordinaire. Leur langue est un mélange du Turc, du Mogol et du Persan, mais qui approche le plus de la dernière. Il n'y a pas long-tems qu'ils ont commencé à se servir d'armes à feu. Le dard , la flèche , surtout la lance sont redoutables entre leurs, mains. Ils ont aussi des cottes de maille, et un bouclier contre le coup de sabre. Les Tartares de la Bukharie sont les plus robustes et les plus vaillans des Tartares. Leurs femmes les accompagnent à la guerre, et ne craignent pas de se mêler aux combattans. Il s'en trouve de très-bien faites, assez jolies et mêmes belles.

Les chevaux des Usbeks n'ont ni poitrail ni croupe. Ils ont le cou long et droit comme un bâton, des jambes fort hautes, et point de ventre: presque tous d'une maigreur affreuse, mais extrêmement vifs, et presque infatigables. L'herbe la plus commune, et même un peu de mousse leur suffit dans les occasions pressantes. Ces peuples sont presque toujours en guerre avec les Persans qu'ils avoisinent par de grandes plaines qui favorisent leurs

excursions, mais il ne leur est pas si facile de pénètrer dans les états du grand Mogol, dont ils sont séparés par de hautes montagnes. Ceux d'entre eux qui tirent leur subsistance des bestiaux, habitent sous des tentes comme les Kalmouks, et campent de côté et d'autre, suivant les commodités qu'ils trouvent. Ceux qui cultivent des terres, forment des villages et des hameaux.

La petite Bukharie est appellée ainsi, non qu'elle soit moins grande que l'autre; mais parce qu'elle est moins fertile et moins peuplée, composée d'une trèslongue chaîne de montagnes, qui s'élevent sur des déserts sablonneux, depuis les Kalmouks, jusqu'au Nord-Ouest de la Chine, le long des Mogols et du Tibet : elle ressemble à une mer parsemée d'îles et de rochers. On concoit que pour aller d'un lieu habité à l'autre, on éprouve des difficultés, et on court des risques, étant sans cesse épié par les Tartares qui rodent dans ces plaines, comme les pirates infestent les côtes. Ce pays donne du muse, beaucoup de poudre d'or, des pierres précieuses , sans en excepter les diamans ; mais les habitans ne savent ni les tailler niles polir. Les rivières qui charient l'or et l'argent, se perdent dans les sables. Ils y a des parties de ce désert qui n'ont ni herbes ni eau. D'autres sont partagées par des langues d'assez bonnes terres, que les voyageurs du pays counoissent; moins bien cependant que leurs chameaux, qui les sentent de loin, et se hâtent d'y arriver

pour se rafraîchir.

Quoique les habitans de la petite Bukharie ressemblent à ceux de la grande, il y a cependant entre eux des nuances qu'il est bon de remarquer. Ils sont plus basannés, apparemment à cause de la reflexion des sables du désert. Ils aiment mieux le commerce. et ils y sont plus qu'habiles. Ils diffèrent aussi d'habillement qu'ils portent plus long. Les femmes y sont plus parées et se teignent les ongles de rouge. Leur ameublement n'est rien moins que fastueux. Des coffres garnis de fer , rangés le long des murailles, sur lesquels on met pendant le jour des matelats, dont on se sert pendant la nuit. Ils couchent nuds. Ne se servent de tables ni de chaises, de couteaux ni de fourchettes. Ils posent leurs mêts sur une nappe qui leur sert aussi de serviette. Ils ont, avant nons, inventé une espèce

de tablettes composées de viande hachées qui se gardent, et dout ils font de bonne soupes dans les voyages. Leur thé se prépare avec du lait, du beurre et du sel, ils connoissent aussi le pain.

Comme les Bukhariens achetent leurs femmes, les filles sont chez eux une vraie richesse. La loi défend 'aux' futurs de se parler et de se voir depuis le contratejusqu'à la célébration. On ne dit pas si l'intervalle est long. Autre loi au moins aussi bizarre ; les époux ne se voyent pas pendant la cérêmonie qui se fait devant le prêtre. Le marié ne peut parler à sa femme qu'àprès lediner, et fort brievement. Il la quitte, revient le soir, la trouve au lit, se couche au près d'elle tout habille ; en présence des autres femmes. Cette farce se renouvelle pendant trois jours. Il n'use de ses droits que le quatrième. La femme, après son accouchement, est pendant quarante jours si impure, qu'elle n'a pas même le droit de faire des prières. La poligamie passe pour un péché ; mais la plupart veulent bien le commettre. Il y a des hommes qui ont jusqu'à six femmes et plus.

Un médecin dans ce pays, est un homme qui lit au malade un passage

de quelques livres, souffle sur lui plusieurs fois, lui fait voltiger un couteau fort tranchant autour des joues, pour couper la racine du mal. Si le malade meurt, on lui met l'alcoran sur la poitrine. Cette pratique marque que le mahométisme est la religion dominante. Cependant les Kalmouks plonges, disent les auteurs, dans une grossière idolâtrie, ne croyent pas qu'il soit permis de faire violence à personne pour fait de religion. Les Bukhariens disent que dieu communiqua l'alcoran aux hommes, d'abord par le ministère de Moïse et des prophètes, qu'ensuite Mahomet en donna l'explication. Ils ont beaucoup de vénération pour Jésus - Christ, qu'ils regardent comme un grand prophète. Ils le font naître de la vierge Marie, sans commerce avec aucun homme; mais ils accompagnent la naissance et l'enfance de la mère et de l'enfant d'une infinité de fables. Quand elle porta le nouveau né à ses parens, ils accablèrent la vierge de reproches. Elle pria l'enfant de la justifier, et il plaida victorieusement la cause de sa mère. Jésus, selon eux, fut exposé à la persécution, et poursuivi par des assassins.

## 322 BUKHARIE.

Dieu le fit disparoître, et punit ces scélérats en leur donnant successivement la figure du prophète. Les ennemis qui le poursuivoient, trompés par la ressemblance, se jetèrent sur eux et les tuèrent.

Les Bukhariens croyent la résurrection et une autre vie ; maisils ne peuvent se persuader qu'aucun homme soit condamné à des peines éternelles. Au contraire, ils prétendent que le démon étant auteur du péché, c'est sur lui seul que tombera le châtiment. Raisonnablement, les coupables devroient avoir aussi leur part, ne fut-ce que pour les intimider dans ce monde. Ils mettent différens degrés dans le paradis et l'enfer, et précipitent dans le plus profond du gouffre, les menteurs, les trompeurs et les boutefeux ou semeurs de discorde. Il y a un élu sur cent hommes, et une sur mille femmes. C'est un péché de dire que dieu est au ciel. Il est partout. C'est déshouorer son immensité que de borner sa présence à quelque lieu. Ils ont cinq heures marquées pour la prière, et un jeune d'un mois, très-rigoureux pendant le jour, mais dont il est per-mis de se dédommager pendant la nuit.

Dans la grande Bukharie, ont régné vingt-cinq princes descendans de Jengis Kan par Jagatay, son fils aîné. Leur empire a subsité cent soixantedix ans, et a fini la seconde année du quinzième siècle, par la discorde entre parens qui s'expulsoient du trône les uns les autres. Le dernier n'étoit plus qu'un prince tutélaire à la suite de Tamerlan, dont il commandoit quelque corps d'armée. Les Kans de la petite Bukharie, descendoient aussi de Jengis Kan par le même Jagatay; mais la ligne directe a été moins continuée chez eux, elle a été interrompue. On la trouve presqu'effacée au commencement du quatorzième siècle. Elle reparoît par intervalle, jusqu'à la cinquième année du dix - septième. Peut-être existe-t-elle encore, mais on l'a perdue de vue.

La vocation de Togalak, le premier de ces princes qui a embrassé le mahométisme, est accompagnée de circonstances singulières. Il rencontre en chassant, un marchand mahométan qu'il traite brutalement. La patience du bon musulman touche le prince. Il promet d'embrasser une religion qui inspire tant de vertu, mais

## 324 BUKHARIE.

il oublie sa résolution. En vain l'apôtre musulman veut le faire souvenir de sa parole, il ne peut obtenir d'accès auprès du prince, non plus que son fils, qu'il charge en mourant de cette bonne œuvre. Celui - ci, toujours repoussé du château du Kan, s'avise d'aller un matin faire sa prière sur une colline peu éloignée, et la fait à si haute voix, qu'il réveille Togalak. Faire venir le dévot, lui demander pourquoi il crie ainsi, se rappeler sa promesse, se convertir, fut l'affaire d'un moment. Ses courtisans l'imitent à un près, qui cependant, promet de se rendre à une condition : « Il y a ici, « dit-il, un Mogol d'une force extra-« ordinaire, si le mahométan veut « lutter avec lui et qu'il le mette à « terre, j'embrasserai sa religion; mais « pas autrement. » Le missionnaire accepte, et aussi bien partagé apparemment de la main que du gosier, d'un revers, il étend le Mogol à terre, où il demeure quelque tems sans connoissance. L'efficacité de cette instruction, convertit sur-le-champ le tartare et son champion.

Ce que nous allons dire des princes L'Iran, qui ont regne dans l'Iran, est commun Ghilan et le à ceux qui ont régné dans la Bukharie. Ces deux pays ont été le théâtre des célèbres tartares Jengis Kan, Tamerlan, et leur postérité. Les orientaux appellent Iran , les deux Irak , l'Arabique ou Babylonienne, et la Persienne. Nous les intitulerons aussi de ce nom. Il est ici principalement question de la seconde, qui a maintenant Ispahan pour capitale. La Perse moderne ou la Perse des Sophis nous occupera ensuite. Et pour ne rien laisser en arrière de ce qui regarde les Tartares et leurs voisins, nous jeterons un coup-d'œil, sur l'empire du golfe Persique, les Turkomans et les grands Usbeks, avant que d'entrer dans l'Inde.

Depuis la mort de Jengis Kan', en Hulagu. 1227, l'Iran fut gouvernée par des capitaines que ses successeurs y envoyérent jusqu'à l'année 1251, que Mengko, quatrième Kan des Mogols, confia cette province à Hulagu son frère. Il la purgea des Ismachiens, ce peuple d'assassins qui faisoient trem-

bler les rois, s'étendit dans l'Iconie, prit Bagdad et le calife, s'empara d'Alep, de Mosul, de Damas et d'une partie de la Syrie. Il fit toutes ces conquêtes en six aus, et est reconnu pour chef de la dynastie des princes Mogols en Perse. Elle doit cependant remonter à Jengis Kan de qui celle-ci descendoit.

Abaka. 1265

Jengis Kan de qui celle-ci descendoit, s' Abaka son fils fut attaqué par Barka Kan de Bukharie, descendant de Jengis Kan comme lui, et par un autre aussi de la postérité de Jagatar. Ainsi ces princes ne respectoient déjà plus les liens de la parenté. Abaka repoussa les Mamelucz d'Egypte, et pénétra aussi en Syrie. Il mourut empoisonné par son visir qu'il vouloit disgracier.

Ahmed. 1282. Son fils Almed lui succéda par le choix des grands de la nation. Mais i perdit de leur estime en embrassant le mahométisme que les Mogols avoient alors en aversion. Son neveu nommé Argun crut l'occasion favorable de se placer sur le trône; l'oncle le fit prisonnier, ordonna qu'on le fit mourir, et s'éloigna laissant l'exécution à faire; mais les mécontens délivrèrent son neveu, le mirent à leur tête, coururent

après Ahmed qui ne se doutoit de rien, l'atteignirent et le tuèrent.

Porté sur le trône en haine du Ma-Argun. 1284; hométisme, Argun se déclara assez ouvertement contre cette religion, pour faire craindre à ses zélateurs qu'il ne la détruisit. Il écarta en effet un visir habile qui la protégeoit, et donna toute sa confiance à un médecin juif; mais lorsqu'aidé par son ministre, il méditoit l'anéantissement de l'Islamisme, la providence, qui; disent les Musulmans, veille toujours à sa conservation, et les prières des fidèles empéchèrent cette révolution. Argun tomba malade, et avant qu'il mourût son juif fut tué.

On prit pour lui succéder Canjatu, fils d'Abaka. Son nom en Mogol signifie excellemment beau. Il faisoit bien administrer la justice; mais il se deshonora par ses débauches. Plusieurs eigneurs dont il avoit enlevé les filles conspirérent contre lui et le tuérent. D'antres disent qu'on s'en défit, parce qu'il vouloit introduire en Perse la monnoie de papier.

Baydu, son oncle, ne régna que Baydu, 1993. huit mois. Il étoit accusé d'avoir participé au meurtre de Ganjatu, Un fils

Ganjatu. 1291. d'Argun, nommé Gazan, crut de son devoir de venger Ganjatu, on plut tôt trouva que c'étoit un bon prétexte d'envahir le trône. Les deux compétitieurs écoutèrent tous deux des propositions de paix que leur firent les seigneurs. Ils se virent, concurent des soupcons, se tendirent des pièges.

Gazan.1294.

Baydu le moins habile y succomba. Gazan sorti du Khorasan où il régnoit tranquillement pour prendre la couronne de l'Irain, fut inquiété par quelques uns de ses parens, qui auroient aimé le sceptre de Perse autant que lui. Neuruz, son émir, réprima leur desir. En récompense, sur des soupcons mal fondés, Gazan le fit tuer. Ce prince attaqua la Syrie avec succès; mais sitôt qu'il l'eut quitté, les garnisons Mogoles furent égorgées. Il gouverna avec assez de sagesse et d'équité, et n'en fut pas mouns assassiné après onze ans de règue.

Algiantu, apres onze ans de reg

On ne sait s'il avoit des fils; mais Algiaptu son successeur ne l'étoit pas. Il posséda aussi le Khorosan, tàcha de reprendre la Syrie, mais fit d'inutiles efforts. Les Tures l'attaquèrent. Il les repoussa. La ville de Sultanie lui doit son origine. Algiaptu en fit sa capitale.

Plus qu'aucun des descendans de Jengis Kan, il fit fleurir la justice et la religion dans ses états, quoiqu'il n'ent que vingt quatre ans quand il monta sur le trône. Il en régna douze.

Abusaïd.

L'amour et d'autres intrigues troublerent le regne d'Abusaid son fils. Son pere avoit deux visirs ou ministres, tous deux fort intelligens. Le fils les conserva; mais n'eut pas l'autorité ou l'adresse d'entretenir la bonne intelligence entre eux. L'un supplanta l'autre, par le secours de Juban, généralissime qu'il avoit gagné. De manière que ces deux hommes devinrent les maîtres; mais par la mort du visir, toute l'autorité se réunit bientôt entre les mains de Juban, grand homme de guerre. Pour se l'attacher de plus en plus, le sultan lui donna sa propre sœur en mariage.

Juban avoit une fille d'une rare beauté nommée Khatun. Soit que le prince ne la comut pas, soit bizarrerie, il n'en devint amoureux qu'après qu'elle se fut mariée à un seigneur nommé Hassan. Le sultan entraîné par sa passion la demande d'autorité à son père, fondé sur la loi des Mogols, que tout particulier est obligé de répudier

sa femme, lorsque le sultan la vent épouser. Le pèrene veut pas consentir à ce divorce, et éloigne sa fille et son gendre de la cour. Le prince pique laisse éclater des sentimens qui donnent de l'inquiétude au général. Il se retire dans le Khorasan, où il étoit fort aime . et v lève une armée. Malgré son habileté, la guerre ne lui fut pas favorable. Après quelques succès , la plus grande partie de ses troupes gagnée par les émissaires du souverain l'abandonna. Il se réfugia chez un homme autrefois son pupile, et qui lui avoit de grandes obligations; mais le pupile ne résista pas aux offres éblouissantes d'Abusaid. Il fit tuer son tuteur, et envoya sa tête au prince. Lorsqu'il alloit pour recevoir la ré-

compense promise, il fut fort étonné d'apprendre que Hassan avoit cédé sa femme au sultan, et que celle dont il venoit de faire mourir le père, jouissoit du plus grand crédit auprès de son nouvel époux. Il avanca cépendant; mais il fut reçut froidement, et dut s'estimer heureux de ce qu'on le laissa repartir frustré de toutes les promesses. L'autorité de Khazm lui fit des envieux. Ils troublèrent l'esprit du prince par la

jalousie; en lui persuadant que sa femme voyoit en secret son premier époux. Si elle ne le détrompa pas, elle l'appaisa, comme sait faire en pareilles occasions toute femme habile; mais les soupcons revinrent, et de peur d'en être à la fin victime, elle lui fit donner du poison. Il mourut agé de trente-deux ans, après en avoir régué dix-neuf.

Abusaid trop jeune pour gouverner, d'ailleurs jouet de ses passions et de celles des grands, des ministres et des généraux, laissa un royaume plein de troubles. Les Mogols ne reconnurent plus la race de Jengis Kan, Les seigneurs se cantonnèrent dans les provinces qu'ils mirent au pillage, s'attaquant réciproquement; deux tributs se distinguerent entre les autres, l'Ikaniene a descendue d'Hulaku, ancien sultan, et la Jubaniene de l'infortuné généralissime Juban. La première régna soixante-seize ans dans l'Irak Arabique, et la seconde seulement vingt ans dans l'autre partie, et dans l'Irak Persique. Toutes ces petites puissances se confondirent enfin dans celle de Tamerlan.

Timur Bek que nous connoissons Tamerlan. sous le nom Tamerlan naquit au

1337.

milieu des troubles de l'Iran. Il avoit vingt-cinq ans, lorsqu'il perdit Tragai son père, un des généraux qui après la mort d'Abusaid, s'étoient emparés d'une partie de ce pays. Pour sauver ses possessions, il fut obliger de s'allier à ses voisins, dont le principal étoit l'émir Hussayn. Ils coururent l'un et l'autre de grands hasards, dans les guerres qu'ils eurent à soutenir. Timus paya vaillamment de sa personne dans toutes les circonstances dangereuses. Il savoit autant commander que combattre. Il éprouva tout ce qu'on appelle fortune de guerre, vainqueur, défait, prisonnier, relaché, blessé, fuyant presque seul dans les déserts, reparoissantavec quelques vagabonds ramassés, grossissant sa troupe, recu dans les grandes villes, tantôt en bonne intelligence avec Hussayn, tantôt séparé de lui, mais à la fin, plus puissant dans son parti que ce collègue, dont la jalousie, l'avarice et les mauvaises qualités perçoient et séparoient de lui troupes et généraux, pendant que la bravoure de Timir, son affabilité, sa droiture, lui gagnoient tous les cœurs.

Leurempires étoit cependantétendu malgré l'antipathie de leur caractère; mais Timur avoit la modestie de paroître n'y prendre que le second rang dans ce qui leur étoit commun, relativement au gouvernement général des états qu'ils avoient ajoutés à leurs premieres possessions. Hussayn ne fut pas encore content des droits que Timúr lui laissoit. Il lui dressa des embuches, chercha à le surprendre, et en fit tant que Timúr force de se défendre, lui déclara la guerre. Elle ne fut pas avantageuse à Hussayn. Tous les princes tributaires ou vassaux prirent le parti de Timúr. Il assiéga son rival dans Balk où il s'étoit retiré, et le fit prisonnier. Quand on le lui présenta, le sou venir de leur ancienne alliance lui arracha des larmes. On demandoit qu'il prononcat sur son sort. Il répondit siniplement: « Je renonce au droit que « j'aie de lui ôter la vie. » Les émirs ou grands de l'empire, voyant l'attendrissement de Timûr et craignant le ressentiment d'Hussayn, s'il restoit en vie, ne jugèrent pas à propos de prendre la renonciation de l'empereur comme une parole de grace. Ils suivirent le prisonnier ; lorsqu'on l'eut retiré de sa présence, et le tuérent: Ainsi Timur se trouva seul à la tête d'un grand empire. Il l'augmenta encore par des victoires qui lui ont assigné une place entre les plus illustres conquérans, sous le nom de *Tamerlan*.

£36g.

Il est difficile de décider si les guerres que Tamerlan eut à soutenir en montant sur le trône, contre beaucoup de princes qui refusèrent de secouer le joug ou le secouérent à regret, doivent être appellées révoltes. On jugeroit par sa conduite à leur égard, qu'il ne les regardoit pas ainsi. Il traitoit ces petits souverains, non pas en rebelles, mais en princes qui succomboient dans une défense légitime. Il y a des exemples qu'il leur pardonnoit des deux et trois fois, les appelloit à sa cour, les y retenoit par les présens, les charges et les honneurs. Au contraire, il usoit d'une sévérité approchant souvent de la barbarie avec les sujets qui n'avoient pris les armes et n'avoient résisté opiniatrement, qu'à l'instigation de leurs émirs. On ne voit pas trop le motif de cette injuste conduite; à moins qu'elle ne tendit à inspirer aux peuples de la haine et du mépris pour les princes, qui les ayant entraînés dans le danger, non-seulement ne les en délivroient pas, mais encore tiroient avantage de leur malheur, Comment

les peuples ne se liguent-ils pas pour

ne point se battre? Que de llots de sang a fait couler l'ambition de Tamerlan, qui disoit, qu'il n'étoit ni concevable, ni bien-« séant que la terre fut gouvernée par « deux rois » Sa première expédition, quand il eut été reconnu empereur, fut contre la Gétie; la seconde contre le Khorosan. Les peuples de ces pays tous belliqueux, lui donnèrent de la peine. Il revint plusieurs fois à la charge contre eux; mais enfin il les soumit, et les difficultés augmentèrent sa gloire et sa puissance. Sa cour devint celle d'un monarque supérieur à tous les autres. Ses officiers portoient le nom de Kans, Sultans, ce qui équivaut au nom de roi et de nos dignités les plus éminentes. Il étoit environné d'Emirs, grands officiers civils et militaires,

toute la sévérité de la religion.

Tamerlan avoit fixé son séjour à 
Samercande; mais il fit agrandir, et 
renditsuperbe une autre ville nommée 
Kesh, qui avoit aussi été un séminaire 
de sciences, et l'enrichit des ornemens

de Scheiks descendus de Mahomet, hommes fort respectés qui s'appliquoient aux sciences, et professoient

1381.

qu'il trouva dans la capitale des rois des Guris, jusqu'aux portes artistement travaillées, et chargées d'inscriptions curieuses, qu'il fit transporter dans sa nouvelle ville. Il y réunit les trésors des rois Guris, qui consistoient en argent monnoié, pierreries brutes et ouvragées, trônes très-riches ; couronnes d'or , vaisselle , brocards d'or etd'argent, et autres choses précieuses, amassées pendant des siècles. On leva aussi une taxe sur les habitans en forme de rançon, plus heureux que ceux de la Gétie qui osèrent résister aux armes du conquérant. Il fit dans cette dernière province près de deux mille esclaves. Par son ordre, on les entassa tout vivans les uns sur les autres, avec du mortier et des briques, afin d'en construire des tours. Cette horrible cruauté a plus d'une fois été employée par Tamerlan.

Ces atrocités sont étonnantes dans un homme qui ne manquoit pas de sensibilité; mais il n'en avoit apparemment, comme bien d'autres qui ne sont pas princes, que pour ce qui le touchoit de fort près. Par exemple, à la mort de son fils Géanghir et de deux de ses femmes, il en éprouva une qui le réduisit à une espèce de stupeur. Il restrenferpué dans le palais, s'abandonnant aux larmes, aux regrets, négligeant toutes les affaires, s'occupant uniquement de prières. A la fin, sur les représentations de ses ministres, il revint à ses travaux ordinaires « com« vaincu, disoit-il, qu'une heure em ployée par le souverain à administrer « la justice, est plus utile et plus importante, que le culte qu'il rendroit à Dieu, et les prières qu'il lui adresseroit pendant toute sa vic. »

Il seroit fatiguant de le suivre dans toutes ses conquêtes en Perse, en Arménie, en Géorgie, dans le Turkestan. le Karazm, chez les Kipjáks, les Turcomans, devant Astarabad, Tauris et mille autres villes , qu'il prit par capitulation ou d'assaut. Les dernières obtenoient rarement grace. A la honte des féroces vainqueurs, pour prévenir de pareilles horreurs, s'il étoit possible, on doit rapporter la terrible exécution d'Ispahan, capitale de la Perse, qui s'étoit révolté. Tamerlan ordonna qu'on fit main basse sur tous les habitans, à l'exception de ceux qui avoient sauvé la vie à quelques-uns de ses soltom. 6.

- 1

dats. Afin de s'assurer de l'exécution de ses ordres, chaque compagnie fut obligée de fournir un certain nombre de tétés. On se les achetoit, pour compléter son contingent. On les épargnas i peu, qu'à la fin elles furent vendues au plus vil prix. D'après les registres du Divan, leur nombre monta à soixante et dix mille, dont on construisit des tours en plusieurs endroits de la ville.

D'Ispahan, Tamerlan porta ses armes toujours victorieuses dans la Russie. traversa les grands fleuves du Volga, Jaik, de l'Obi, pénétra jusqu'aux parties septentrionales de la Moscovie, vit la mer glaciale, conduisit ses troupes dans des lieux, où pendant des mois entiers, elles ne virent pas trace d'hommes. Il prit les places les plus importantes de ces contrées, telles qu'Astracan, Tobotsk, Moscou, et traita celles qui se défendirent trop à son gré, à peu-près comme il avoit traité Ispahan. Ce prince envoya des armées contre les Kurdes, nation errante, qui vivoit de brigandages; mais qu'avoit-il à leur reprocher? lui, qui pilloit l'Asie, et venoit les troubler jusques dans leurs déserts. Il faut avouer que s'il cueillit des lauriers dans

expéditions, il les mérita par son habileté, ses soins, sa vie laborieuse, son courage. Aussi ne souffroit il pas l'ombre même de la làcheté. Pour un léger avantage qu'un de ses capitaines avoit laissé remporter, illui fit raser la barbe, après l'avoir sévèrement réprimandé. On lui peignit le visage avec de la céruse et du vermillon. On lui mit une coëffe comme à une femme. En cet état, on le fit courir nuds pieds par la ville.

Au contraire il récompensoit magnifiquement les braves qui le secondoient. Après ses victoires, il aimoit à voir ses armées se délasser de leurs travaux dans des jeux et des festins qu'il faisoit durer plusieurs jours. Alors il donnoit à ses généraux des vestes d'honneur et des pierreries, s'intéressoit à leur bonheur, assistoit à leurs nôces, et dans les prospérités qui lui arrivoient, recevoit leurs félicitations, avec les témoignages d'une véritable sensibilité. A l'occasion des complimens que lui fit sa sœur, pour un petit-fils qui lui étoit né, il donna un festin magnifique. Les tentes tengient un espace de deux lieues. Son pavillon place sous un dais, soutenu de qua-

rante colonnes, étoit aussi spacieux qu'un palais. Quand tout fut prêt, l'empereur s'avança la couronne sur la tête, et le sceptre à la main, s'assit sur un trône, dressé au milieu de sa tente, et orné de pierreries. Un grand nombre des plus belles dames de l'Asie, occupoient les deux côtés du trône. couvertes de voiles de brocards d'or et chargés de pierreries. La musique étoit places sur deux lignes. Neuf maîtresd'hôtel avec des masses d'or précédoient le service, et étoient suivis d'échansons qui tenoient des bouteilles de erystal remplies de vin rouge, de Schiras, de vin blanc, du Mazanderan, de vin gris, de Kosronon, et d'eau devie aussi claire que l'eau de roche. La multitude des belles dont les cheveux tressés pendoient jusqu'à terre, donnoient un grand éclat à cette assemblée; la fête finit par des spectacles et des danses. Elle peut donner une idée de la magnificence et de la galanterie asiatique.

On a aussi la description de deux palais batis par Tamerlan: l'un près de Smarcande, ouvrages des plus habiles architectes de Perse et de Bagdad. Il y avoit un pavillon à chacun

des guatre coins. Les murailles furent peintes à fresque, et ces peintures égaloient les tableaux des plus grands maîtres. On pava la cour de marbre, Le bas des murs , tant en dedans qu'en dehors, fut revêtu de porcelaines. Son autre palais plus éloigné de la capitale, étoit dans une belle plaine. Il le nomma jardin qui réjouit le cœur, et ajouta également à ce nom celui d'une sultane favorite. C'étoit un quarré régulier, au milieu de chaque côté s'ouvroit une porte. L'édifice avoit trois étages tous voutés. Les plafonds ornés de fleurs à la mosaïque, et les murailles revêtues de porcelaines. On le décora de tont ce qui peut charmer les yeux : il joignoit l'agrément à la solidité. Une enceinte de colonnes de marbre lui donnoit un air de grandeur. Le jardin fut symétriquement partagé en quarrés pour des légumes, et en vergers. Les allées étoient bordées les unes de sycomores, les autres d'arbres fruitiers. et chacun des quatre coins orné d'un pavillon incruste des plus belles porcelaines, rangées avec un art admirable.

Pour que Tamerlan ne se fixat pas dans ces beaux lieux, il falloit que le

1397.

mouvement des marches, le fracas des armes, fussent devenus pour lui un besoin impérieux. Des contrées septentrionales de l'Asie, son ardeur infatigable de conquêtes le ramena au midi, dans les pays fortunés qu'arro. sent l'Indus et le Gange. Il fut encore excité à cette entreprise, par un zèle fanatique pour le Mahométisme. Ce prince étoit très-dévôt. Ses historiens remarquent que dans ses voyages, s'il y avoit même à forte distance, un tombean de quelque saint révéré, il ne manquoit pas de se détourner pour aller le visiter. Mais il ne montra dans aucune occasion autant de prosélitisme qui rend cruel , que dans la guerre de l'Indostan, et de celle de Géorgie qui le suivit.

Il s'étoit déjà promis de porter ses armes dans la Chine, pour externiner les infilèles. Malheureusement pour les Indiens, quelques-uns de ses généraux, par une suite d'hostilités, pénétrèrent chez enx. Sitôt que Tamerlan en recut la nouvelle, son zèle s'enflamma. Il résolut d'avoir part à la gloire de la Gazi; c'est-à-dire, de la guerre sainte, et se détermina à marcher en personne; car quoiqu'on professát le ma-

hometisme à Dehli, et d'autres villes de cet empire, la plus grande partie étoit habitée par les Guebres, adorateurs du feu , traités d'idolatres par les Mahométans. Quand ceux-ci se sentirent appuyés par un si puissant protecteur, ils se plaignirent des vexations des Guèbres, le peuple le plus doux, et le moins intolérant de la terre. Sans autre examen, Tamerlan tombe sur ces prétendus persécuteurs, en fait un grand massacre, les poursuit, les uns dans les murailles de leurs villes, les autres dans les cavernes des montagnes. Ceux des villes éprouverent par tout un sort barbare, arrachés de leurs maisons, livrés à des soldats brutaux et vendus comme esclaves. Une de ces villes offrit de racheter par argent, la vie de ses habitans; mais pendant qu'on disputoit sur le prix, les troupes de Tamerlan entrent par la brèche, le sabre à la main. Les Guèbres disperses mettent enx mêmes le feur à leurs maisons, jettent dans les flammes lours biens, leurs femmes, leurs enfans, et périssent jusqu'au dernier, en se défendant bravement sur ces ruines fumantes. Les habitans des cavernes qui se croyoient inaccessibles, sont étonnés de voir des coffres de hois suspendus à des chaînes, vomir à l'entrée de leurs repaires des soldats féroces, qui les suivent dans l'obscurité et les sinuosités de ces antres, et les poi-

gnardent.

Ainsi ce fut plutôt une chasse qu'une guerre, jusqu'à ce que les grandes armées se trouverent en présence; celle des Indiens commandée par Sultan Mhamud kan, empereur des Indes, accompagné de plusieurs rois ses allies et ses vassaux, qui lui avoient amené l'élite de leurs troupes. Avant la bataille , on représente à Tamerlan que son camp regorgeoit de prisonniers, presque tous Guebres et idolâtres, qui pendant le combat pourroient bien se joindre aux ennemis. Qu'on les tue, s'écrie-t-il, et en moins d'une heure, on en massacra plus de cent mille. Après cet affreux préliminaire, on en vint aux mains avec une fureur digne des gens qui combattoient, les uns pour la défense de leurs foyers, de leurs femmes, de leurs enfans, les autres pour la gloire d'une religion qui promettoit des récompenses ineffables aux martyrs tués dans les combats. Les fanatiques l'emportèrent , non sans une vigoureuse résistance, qui causa une grande perte aux vainqueurs. Mhamida et sesgénéraux s'enfuirent et abandonnèrent le pays à ces hordes effrénées, comme on laisse répandre les eaux d'un torrent qu'on n'a pu détourner.

Dehli la capitale fut prise et detruite. Beaucoup d'autres villes trèsimportantes éprouvérent le même sort. Il n'étoit accordé aucune grace aux Guèbres. Par-tout ils passerent au fil de l'épée. Ce n'est pas exagérer, que de dire qu'il en périt des millions. Les Mahométansn'eurent de privilége, que d'être réduits en esclavage. On ne peut imaginer le butin énorme que les troupes de Tamerlan firent dans cette expédition, qui ne fut qu'un pillage, et une dévastation. Chaque soldat étoit chargé de bijoux et de joyaux. riches dépouilles du pays le plus riche du monde. Chaque soldat trainoit à sa suite des multitudes d'esclaves, et le moindregougeaten avoitdesvingtaines: faits incroyables, s'ils n'étoient attestés par des auteurs contemporains qui les avoient vu eux-mêmes, ou les tenoient des témoins oculaires. Ils remarquent qu'avant la bataille qui décida du sort des Indes, Tamerlan se plaça sur une montagne, et élevant ses mains au ciel, pria avec ferveur Dieu et son prophète de lui donner la victoire. Les astrologues n'étoient point d'accord sur le moment propre au combat, quelques uns vouloient le faire retarder. Il leur dit : « Le bon-« heur ou le malheur ne dépendent « point des astres, mais de la volonte « du créateur de l'univers. Pour moi, sc quand j'ai une fois pris mes mesures, c et les précautions nécessaires, je ne « retarderois pas d'un moment l'exé-« cution de nies projets, pour en at-« tendre un qui soit heurenx. » Cependant, ou pour satisfaire sa dévotion particulière, ou pour animer sa troupe, il ouvrit l'alcoran, tomba exprès, ou par hasard, sur un verset qui lui promettoit un succès complet, et eut grand soin de répandre ses espérances dans son armée.

Onne sait ce que *Tamerlan* se proposoit d'une si helle conquête, s'il y auroit mis roit fixé son séjour, s'il y auroit mis des gouverneurs en son nom, ou s'il se seroit conte té de faire reconnoître sa suprématie par l'empereur, devenu son vassal; ou si enfin, sa *Gazi*, ou guerre

samte, étant terminée, et ses religieux massacres finis ; il n'auroit pas juge à propos, charge de richesses, d'abandonner un pays qui, revenu de sa première stupeur, pouvoit lui causer de grands embarras; mais toutes ces suppositions et ces doutes sont terminis, quand on sait que des troubles qui s'éleverent dans la Perse, l'obligerent d'y retourner. Sa seule présence les calma. Ils étoient causés par la démence d'un de ses fils , auquel il avoit confié le gouvernement de l'Irani Ce prince eut un accident qui affecta son esprit; mais sa folie fut augmentée par la société de courtisans libertins, de musiciens, danseurs et gens de mauvaise vie, qui profiterent de son alienation pour le plonger dans la débauche getrangmenterent son make Tamerlan les fit tous pendre, sans exceps ter les gens de distinction, ni même un poète estime, non seulement pour sa science et les agrémens de sa conversation. Leconà ceux qui usent mal de leurs talens auprès des princes.

n'Après la Gazi de l'Inde; il s'en presenta une non moins méritoire en Géor gie. Il h'y avoit point là de distinction à faire, comme dans le pays des Gué-

1303.

bres. Tous étoient chrétiens, par consequent bons à immoler à la loi musulmane. Tamerlan les assaillit avec son impétuosité ordinaire. Ses soldats allerent dans les rochers et les cavernes de la Géorgie à la chasse des chrétiens, comme ils avoient étédans l'Inde à la chasse des Guèbres, et avec le même succès. Par tout où ils pénétrèrent, les églises furent détruites, les prêtres et les chrétiens persévérans massacrés. Toute la Géorgie auroit subi le joug, si une querelle de pique plutôt que d'intérêt , n'eût fait tourner les drapeaux de Tamerlan contre ceux de Bajazet, empereur des Turcs.

Ces deux princes, rivaux de gloire; brûloient de se mesurer. Bajazee jeta le sant; Tainerlan le ramassa avec plaisir; mais avant que de commencer cette guerre, il entra dans là Syrie, qu'il soumit toute éntière, détruisit aville de Damas, avança jusqu'à Bagdad, dont il se rendit aussi mattre. Les soldats avoient ordre d'apporter chacun une tête, et n'obérient que trepponctuellement. On bâtit là, comme on l'avoit dejà fait dans d'autres endroits des tours de têtes. En une seule fois le vainqueur fit précipiter dans les

1,13,000

fossés d'une ville qu'il avoit prise, quatre mille cavaliers et leurs chevaux, qu'on enterra tout vifs." Les peuples de l'Anatolie, alarmés avec raison de ces atrocités, conjurèrent Bajazet de ne point attirer sur eux ce fleau. Il se laissa aller à leur prière , et écrivit une lettre d'excuse; mais qui ne satisfit pas le fier Tartare. Les propositions qu'il fit n'agréerent pas non plus l'empereur ture. Ils en vinrent aux mains. Bajazet fut fait prisonnier et traité avec beaucoup d'égards. Il mourut dans les chaînes de Tamerlan , qui enrichit ses troupes du pillage de l'Anatolie, comme les habitans l'avoient craint. Il menaça de là le monarque d'Egypte, qui lui envoya faire des soumissions, dont il se contenta, et revint sur la Géorgie sont, son vil ente

Le roi , nommé Malek , avoit fait des promesses , dont le départ de Tamerlan lui fit différer l'exécution. Peutêtre même s'en croyoit il quitte , lorsqu'il apprit que le Tartare étoit rentré dans ses états, et y mettoit tout à feu et à sang. Malek l'envoya supplier de suspendre les hostilités , lui fit dire que la crainte seule l'empéchoit de se présenter lui-même, et que sitôt qu'il auroit

assurance, il viendroit, comme un prince et des seigneurs qu'il lui cita, se prosterner devant son trône, et lui jurer foi et obéissance. Tamerlan répondit : « Le cas de votre maître, qui « est chrétien, n'a rien de commun « avec les princes qu'il me cite, qui « sont mahométans : parce que leur re-« ligion plaide pour eux. Pour lui , s'il « vent vivre, il faut qu'il se rende in-« cessamment à ma cour. Si Dieu ne « lui fait pas la grace d'embrasser la « religion mahométane, je lui impo-« serai un tribut, lui laisserai le gou-« vernement de son pays, et ne trou-« blerai point le repos des habitans. « L'empereur de Constantinople , « comme chrétien , est sur le même a pied avec moi». Malek ne se pressoit pes de remplir ces dures conditions. Le zele Tartare commenca sa Gazi avec tonte la barbarie qui lui étoit ordinaire. Alors le roi envoya offrir toutes ses richesses, de payer un tribut annuel, et de fournir destroupes. Les émirs supplierent l'empereur à genoux d'accepter ces soumissions. Comme il ne paroissoit pas modérer son ardeur pour la continuation de la Gazi, ils l'engagèrent à s'en rapporter aux docteurs de la loi et aux mutis. Ceux-ci déclarèrent que puisque les Géorgieus consentoient à payer tribut, et promettoient de ne jamais faire tort aux musulmans, on étoit obligé par la loi de leur donner quartier, sans les détruire darantage par des massacres et des pillages. Sur cette décision, Tamerlan fit un signe de tête favorable,

et la paix fut conclue.

Sans le zèle outré pour sa religion, et la persuasion qui a fait illusion à d'autres princes, que tout ce qu'il entreprenoît pour sa gloire, même les guerres accompagnées de pillage et de massacres , lui feroient obtenir le pardon de ses péchés, Tamerlan auroit pu être un prince très-estimable; surtout lorsqu'il eut renoncé aux prestiges de l'ambition. On reconnoît ses louables dispositions dans un discours qu'il fit à son conseil. « Jusqu'à présent, « dit-il , je n'ai en d'antre ambition « que de faire des conquêtes , et d'é-« tendre les limites de mon vaste em-« pire; mais aujourd'hui je prends la « résolution de m'appliquer uniquea ment à procurer le repos et le « bonheur de mes sujets, et à rendre mes royaumes florissans. Je veux que

« les particuliers m'adressent immé-« diatement à moi - même leurs re-« quêtes et leurs plaintes'; qu'ils me « donnent leurs avis pour le bien des « musulmans, pour la gloire de la foi, « et pour l'extirpation des méchans « et des perturbateurs du repos pu-« public. Je ne ne veux pas qu'au « jour du jugement, les opprimés « viennent crier vengeance contre « moi. Je ne veux pas non plus qu'au-« cun de mes braves soldats, qui ont « tant de fois exposé leur vie pour mon « service, puissent se plaindre de moi « ou de la fortune. Leur peine me « touche plus qu'eux-mêmes ; il ne « faut pas qu'aucun de mes sujets ap-« préhende de s'adresser à moi pour « porter ses plaintes, car inon inten-« tion est que le monde devienue un « paradis sous mon règne, et je sais « que quand un roi est juste et bien-« faisant, son royaume est couronné « de bénédiction et de gloire. Enfin, « je veux amasser un trésor de jus-« tice, afin que mon'ame soit heureuse « après ma mort ».

On a cru ne devoir rien retrancher de ce discours qui peint une belle ame. Ce prince s'entretenoit volontiers de ses devoirs, preuve qu'il aimoit à les remplir. Il y étoit même scrupuleux. Ce qui lui faisoit désirer de connoître la différence entre les préceptes d'obligation, et ceux qui n'étoient que de simple conseil. Dans une discussion de cette espèce, il tomba un jour sur ces paroles de Mahomet. « Dicu prescrit aux rois la justice et la bienfaisance; « pourquei donc, dit-il à ses docteurs, « ne me dites-vous pas ce que je dois « éviter »? Ils lui répondirent : « Votre « hautesse n'a pas besoin de nos con-« seils. Au contraire, nous ne pouvons « que profiter en imitant vos exem-« ples. Je ne goute pas, répliqua l'em-« pereur, de pareils complimens. Ils « sententtrop la flatteric. Mon dessein « en vous interrogeant, est de m'ins-« truire, et j'attends de vous que vous « m'avertissiez des abus, afin que je « puisse les réformer ».

Un de ces docteurs, qu'il envoyoit dans les provinces pour examiner ce qui s'y passoit et lui rendre compte, s'avisa de taxer les habitans d'une ville à une grosse somme, sous prétexte d'un présent pour l'empereur. Il en fut averti. Quoique ce docteur fût un de ses familiers, et un des plus grands seigneurs du royaume, il ordonna qu'on lui mit les fers aux mains, et le col dans une fourche; en cet état, ili-l'envoya dans cette ville avec l'argent qu'il avoit volé. Le vendredi, jour de prière, le coupable parut dans la grande mosquée, attaché à la chaire du prédicateur, et celui qui l'avoit amené, restitua aux habitaus, de la part de l'empereur, la somme qui leur avoit été extorquée. Le docteur fut ensuite reconduit à Samarcande, où son intendant, complice et peut-être instigateur de ses extorsions, fut pendu à ses yeux.

On ne peut s'empêcher de regretter que le fanatisme religieux ait entraîné dans l'erreur un homme fait pour corriger celle des autres. C'est certainement de bonne foi, et comme actement de son conseil en ces termes :

« Meschers compagnous, comme mes « grandes conquêtes ne se sont pas « faites sans beaucoup de violence , « ce qui a causé la destruction d'un « grand nombre de créatures de Dien; « je suisrésolu, pour expiermés erimes « passés, de faire quelque bonne œu-

« vre ; savoir , de faire la guerre aux 
« infidèles , et d'externiner les idolàtrès de la Chine. Il convient que ces 
« mèmés troupes qui m'ont aidé à 
« commettre les fautes , soient aussi 
les instrumens de ma pénitence. J'or« donne donc qu'elles se mettent en 
« marche pour la Chine , afin d'acquérir le mérite de cette guerre 
« sainte , en abattant les temples des 
« idoles , et en bâtissant des mosquées 
« à leur place ». Singulière manière

d'expier des cruautés.

Avant que de partir pour la conquête de la Cline, Tamerlan résolut de marier ses petits enfans, et donna à cette occasion une fête dout il y a peu d'exemple. Tous les grands y furent invités. Les peuples de l'Asie y accoururent en foule. On y vit des plaisirs et des spectacles de toute espèce. Riches boutiques remplies de tout ce qu'il y avoit de plus rare, amphitheatres couverts de brocards et de tapis de Perse, chargés de baladins et de musiciens; tous les métiers y paroissoient avec les attributs de leurs professions, et des deg usemens analogues. Les bouchers couverts de peaux de bêtes, et sons un accoutrement comique, les foureurs en léopards et en lions, tigres, renards et autres, chacun faisant voir des chefs d'œuvres de sa façon. Les tapissiers, des toiles peintes; les ouvriers en coton, un minaret trèshaut qu'on auroit cru de brique; les selliers, des litières; les vendeurs de fruits, des jardins portatifs remplis de pistaches, d'amandes, de grenades. Il n'y avoit point d'animal, jusqu'aux élèphans, qui ne fût imité en machines, qui marchoient par réssort.

Tout le peuple fut admis avec ordre et police au festin nuptial. On rapporte que le hois de plusieurs forêts fut consumé pour en cuire les viandes. Il y avoit, danstoute l'étendue d'une grande plaine, des tables couvertes de mets, diversement apprêtés, de flacons de vin, et d'une infinité de corbeilles remplies de fruits. Afin que la joie fût par-. faite, Tamerlan fit faire une proclamation en ces termes : « C'est ici le tems « de fête, de plaisir et de réjouissance. « Il n'est permis à personne de querel-« ler ni de reprimander. Que le riche « n'empiète pas sur le pauvre , ni le « puissant sur le foible. Qu'on ne de-« mande à personue comment et pour-« quoi as tu fait cela. » On ne parle ni

des immenses présens faits aux mariés, et qu'on chargeoit avec simétrie sur le dos des chameaux et des éléphans, ni des illuminations, des joûtes et des feux d'artifice. Les fêtes durèrent deux mois, après lesquels l'assemblée fut congédiée, et la liberté, accordée pendant ce tems, révoquée. Il fut alors défendu de boire du vin, et de faire rien d'illicite. L'empereur se renferma dans son cabinet, et on lui entendit prononcer ces paroles : « Je yous rends graces, « ô Dieu, de vos faveurs, de ce que « de petit prince, vous m'avez rendu « le plus puissant empereur du monde, « en m'accordant tant de victoires et « de conquêtes, et faisant de moi votre « serviteur élu. »

Les préparaitis de l'expédition de la Chine furent immenses. Il falloitmener une armée de plus de deux cent mille hommes à travers de déserts, ou des pays dévastés. On partit par un froid si âpre, que les troupes passérent les plus grands fleuves sur la glace. Il falloit creuser deux ou \*trois coudées pour avoir de l'eau. Quantité d'hommes eurent les pieds, le nez et les orcilles gelés, ou périrent sur les chemins avec leurs chevaux. Tamerlan, qu'au-

1405



cun obstacle ne rebuta jamais, encourageoit et animoit tout par sa présence. La fatigue l'airêta dans une ville peu considérable, non loin des frontières de la Chine. Il y tomba malade. La fièvre ardente qui se déclara, fit craindre aussitôt pour sa vie. Lui même eut pressentiment que sa mort approchoit. Toujours plein d'espérances que sa religion lui donnoit il croyoit entendre les houris célestes qui l'appelloient en paradis. Le monarque mourant, appella près de son lit tous les grands , et ceux de sa famille qu'il avoit autour de lui. Comme il les voyoit fondre en larmes, il leur dit : « Ne pleurez point, « mais priez pour moi. J'espère que « Dieu me pardonnera mes péches, « quoiqu'en grand nombre. J'ai la con-« solation de n'avoir jamais souffert « que les puissans opprimassent les « foibles. Travallez tous au bonheur « et à la sureté des peuples; car au « jour du jugement, ceux qui ont eu « de l'autorité, en rendront un compte « sévère. » Il nomnta son héritier universel, et son successeur à l'empire, Pir Méhémed Jehanghir, son petu-fils, recommanda aux assistans de lui obeir, et mourut tranquillement en prononcant la formule distinctive des Musulmans: Iln'y a point de dieu que Dieu, Il avoit soixante-onze ans, et en régna trente-six.

Il seroit inutile d'entrer dans le détail des grandes qualités de ce prince. Ses actions le peignent assez. On a dû remarquer qu'il étoit doué d'un jugement excellent, qui le distinguoit dans les conseils, comme son intrépidité et sa valeur le distinguoient dans les combats. Dans tous les royaumes où il porta la guerre, il ne se contentoit pas, comme les anciens conquérans, de quelques marques de sonnission, il en exigeoit une entière des princes comme des peuples. Quant au gouvernement de ses états, il assembloit des diètes à l'exemple de ses prédécesseurs; mais il ne s'y fioit pas uniquement, et suivoit toujours ce que sa prudence lui dictoit. Luébraulable dans ses résolutions, sa politique étoit de présider l'exécution de ses desseins, d'être par-tout, et d'expédier tout lui-même. Ses édifices, palais, mosquées, colléges, monastères, hôpitaux, villes entières, ponts, canaux, chemins superbes, fondations pieuses pour les malades et les voyageurs, seroient capables d'illustrer le règne de plusieurs monarques.

Quoiqu'il importe peu de connoître l'extérieur des princes, celui-ci est si intéressant qu'on desire peut être avoir une idée de sa personne. Tamerlan étoit gros et replet, d'une taille avantageuse et bien prise. Il avoit le front grand, la tête grosse, le tein blanc, mêlé de rouge sans être brun, la barbe longue. Il étoit robuste et nerveux. avoit les épaules larges, les doigts gros et les jambes longues. Il étoit manchot et boîteux du côté droit, suite de ses blessures. Ses yeux étoient pleins de feu, sans être fort brillans. Il avoit la voix haute et percante. Jusques dans sa vieillesse, l'esprit sain, le corps vigoureux, beaucoup de fermeté et une constance inébranlable. Il ne falloit ni plaisanter, ni déguiser en sa présence. Il aimoit la vérité toute nue, fus-ce à son désavantage. La devise de son sceau étoit : Je suis simple et sincère. Son égalité d'ame ne s'est jamais démentie ni dans les succès, ni dans les malheurs.

Actif et vigilant, il pénétroit les intrigues les plus cachées, démêloit les artifices les plus rafinés, et par la force

de sa raison, il apercevoit les évènemens dans leurs causes. Sagacité dont il s'est quelquefois servi pour se donner un air de prophète. Il aimoit la lecture ; sur - tout celle de l'histoire Tous les soirs, avant de se coucher, il s'entretenoit avec les savans qu'il questionnoit pour s'instruire. Sa mémoire le servoit admirablement Quand il arrivoit dans quelque endroit où il avoit déjà été, il se plaisoit à demander des nouvelles de telle ou telle personne. Comment s'étoit terminée telle affaire ou tel différend ; de sorte qu'on auroit cru qu'il n'avoit que ces objets en tête. Son secret étoit à lui seul. Il concertoit souvent des mesures en plein conseil, tous les généraux en étoient avertis, l'armée s'ebranloit, et au moment du départ, arrivoient des contre ordres qui changeoient tous les plans.

Une chose des plus remarquables dans cet hommie extraordinaire, c'est son intime conviction de sa foiblesse, et la persuasion si rare dans les gens heureux de ne pouvoir rien par luimême, et de devoir tout à la providence. Il en fit un jour un aveu qui toucha jusqu'aux larmes ceux qui l'entom. 6

m. o

tendirent. Ses troupes assiegeoient un château, pendant qu'il avoit la fièvre; mais ne pouvant se tranquilliser sans voir l'état des choses , il se fit porter à l'entrée de sa tente qui étoit sur une hauteur. Deux personnes le soutenoient sous les bras; mais comme il étoit très foible, il se fit concher par terre. Dans cet état, il dit à un de ceux qui l'assistoient : « Considère ma foia blesse et combien je suis dénué de ce forces. Je n'ai ni mains pour agir, a ni pieds pour marcher. Si on m'at-« taque je suis hors d'état de me dé-« fendre. Si j'étois abandonné dans la co situation où je me trouve, je serois comme dans un piege, sans être a capable de m'aider ou de détourner « les maux qui viendroient tomber sur co moi. Cependant tu vois que le touta puissant a soumis les nations à mon « obéissance, qu'il m'ouvre l'entrée a des places les plus inaccessibles, « remplit la terre de la terreur de a monnom, et fait tomber les princes a et les rois devant moi. De pareils wsueges peuventils venir d'un autre que de Dieu ? que suis je , qu'un a pauvre misérable, qui n'ai ni la puis-« sance, ni, les talens proportionnes à a mes exploits ».

Tamerlan étoit de la même tribu que Jengis Kan. Il montra toujours une grande vénération pour cet empereur. Dans les jugemens, on employoit sous son règne cette formule : En vertu des lois de Jengis Kan. On ne voit pas que Tamerlan en ait laissé pour ses vastes états. Religieux comme il étoit, il crut sans doute que l'Alcoran suffisoit à tout. En effet, il est prouvé par l'histoire, que ce n'est pas la multiplicité des lois qui rend les peuples heureux, mais l'exactitude à faire observer celles qui existent. En cela ce prince peut servir de modèle; excepté les occasions où son fanatisme religieux lui a fait même transgresser les lois naturelles.

Il laissa trente six fils et dix-sept filles. On ne sera pas étonué que la discorde se soit mise entre tant d'enfans; et qu'elle, ait causé en moins d'un siècle l'extinction presqu'entièrede cette postérité. Pir Mehèmed nommé par Tamerlan étoit fort étoigné quand son grand-père mourut. Hussay n'fils d'une des filles, se trouvant plus à portée de la couronne, n'hésita pas à y porter la main, et à la mettre sur sa, tête, Il s'empara de Samarcande et de tous les

Kalil. 1405. trésors du défunt. Un fils du défunt. nommé Kalil, se fit aussi déclarer empereur. Tous deux publièrent qu'ils ne prenoient le trône que pour le garder à celui que Tamerlan avoit nommé. Par cette ruse, ils gagnèrent des capitaines et des généraux, qui après leur avoir fait payer cher leurs services, les trahissoient, les obligeoient de renoncer à l'empire, les y rétablissoient ensuite. Kalil éprouva toutes les vicissitudes. Ayant cependant des qualités aimables, étant doux et généreux, bien fait, vaillant, à la tête des meilleures troupes Tartares et Persannes, il y a apparence qu'il auroit fixé la fortune. s'il n'avoit dissipé en folles prodigalités les immenses trésors de son père etsurtout, s'il ne s'étoit laissé dominer par Shadi Mulk, femme d'une basse naissance, dont il étoit éperduement épris, et qui lui fit faire une multitude de fautes. Comme elle étoit d'un ranginférieur

aux femmes de l'empereur défunt, celles ci virent d'un œil jaloux son élévation. Shādi Mulk de son côté conçut de la haine pour elles. A son instigation, Kalil disposa de ces princesses d'une manière qui fut condamnée de tous les gens de bien. Il les força d'é-

pouser des gens qui n'auroient pas été dignes d'être leurs valets. Cette conduite indécente, lui attira le mépris de toute la nation. Pendant qu'il perdoit l'estime générale, l'arme peut être la plus nécessaire au , moment d'une révolution , Méhémed approchoit et lui écrivit pour revendiquer ses droits. Kalil répondit nettement que le droit étoit la possession. Ses docteurs appuyerent cet argument par le raisonnement suivant : « Ils écrivia rent à Méhémed : Tamerlan à la « vérité vous a nomméson successeur, « mais le ciel n'a pas ratifié sa volonté. « Car s'il vous avoit destiné à l'empire, « vous vous seriez trouvé près de la « capitale, à la mort de l'empereur. « Le meilleur parti donc que vous avez a à prendre, c'est d'être content de « ce que dieu vous a donné, et de « de ne pas mettre au hasard les pro-« vinces que vous possédez, en voua lant vous emparer de celles d'aua trui, de peur que vous ne perdiez « le corps en courant après l'ombre », Méhémed peu content de ces raisons, avance toujours. Il y eut une bataille qu'il perdit. Par un traite, il renonçaà ses droits sur-tout l'empire, se coutenta de ce qu'il avoit, et laissa à Kalil ses possessions.

Méhémed, retourné dans le Kandahar, son apanage, donna, par sa foiblesse, occasion à Pir Alitaza, son ministre, de se révolter, et d'attenter à sa couronne. Il fit son maître prisonnier ; mais il étoit difficile d'être mis sur letrône à saplace, sans le consentement des principaux de l'Etat. Il eut le front de se proposer en cestermes: «Le mona de est dans unegrande confusion. Il « y a des signes évidens de l'approche « du grandet dernier jour. C'est le tems « des fourbes, les imposteurs sont les at maîtres. Tamerlan, qui étoit l'im-« posteur boiteux, est mort. C'est à « présent celui de l'imposteur chauve, « après lui viendra l'imposteur aveu-« gle. Si le chauve doit régner, c'est « moi qui le suis ». Mais l'imposteur chauve n'eut pas le talent de persuader. On le chassa. Il se refugia auprès du Shah-Rakh qui le punit de sa trahison.

Ce prince, quatrième fils de Tamerlan, avoit recueilli Hussayn, le premier qui s'étoit emparé du trône, et que Kalil déposséda et fit fuir. Ainsi il se trouvoit eutre les mains les deur compétiteurs de Kalil, Hussayn et

Méhémed. Il ne lui manquoit plus que Kalil lui-même, et il ne tarda pas à l'avoir. Il avoit laissé ruiner les pretendans au trône de Tamerlan, les uns par les autres, et pendant qu'ils se battoient, il avoitconservéses forces. Kalil toujours esclave de sa passion , vivoit à Samarcande, dans l'indolence, sons l'empire de Shadi-Mulk, Elle avoit un ancien domestique, nommé Baba-Termes, homme de basse naissance, d'une figure ignoble, grossier et sans éducation. Au moment de l'élévation de sa maîtresse , du gouvernement de ses affaires, elle fit passer Baba aux premières charges de l'état. Il disposa de tout comme il lui plut, sans aucun égard même pour le visir Allahdad.

Indigne de l'insolence du valet devenu ministre, le visir excita des troubles dans Samarcande. Ils lui fournirent le prétexte, de lever des troupes, à l'aide desquelles, il fitson mattre prisonnier, jamsi que sa favorite et son protegé. Shah a Rakh, instruit de cet expenient, account, au secours de son neven. Allaidad, ne se trouvant pas le plus fort, abaudonna la ville, mais enunena Kall avec lui comme une espèce d'otage, Il y laissa la favo-

rite. Les officiers du vainqueur, sans doute, sur son consentement tacite, lui firent toute sorte d'outrages, la mirent à la question , pour lui faire decouvrir ses richesses, et quand ils l'eurent déponillée de tout, ils la trainérent par la ville, en l'accablant d'injures, comme la plus infame des créatures. On réservoit Baba pour des tortures plus cruelles, mais il échappa à ses gardes en passant auprès d'un étang, s'y précipita et s'y noya. Allahahad fut pris et puni. Kalil ayant recouvré la liberté par la mort de son perfide visir, se retira sur les frontières du Turkestan, où il passoit son tems à faire des élégies en Persan , sur l'absence de sa cheré Shadi Malek. Enfin, ne pouvant supporter la séparation, il revint à Samarcande, et se remit entre les mains de son oncle, Shah Rukh, le recut fort bien, et sans rappeller ce qui s'étoit passé; lui remit l'objet de sa tendresse, et lui donna un gouvernement dont if ne jouit pas longtems. Son oncle le fit empoisonner. Shadi Maleck ne put sontenir ce nouvean malheur. Elle se coupa la gorge, et fut enterrée dans le même tombeau avec son infortune mari.

Ainsi Shah Pulik, quatrieme fils de Sah Rukh. Tamerlan, par la mort ou violente ou naturelle d'Hassayn, de Mehemed . de Kalil ses neveux qu'il tint prisonniers les uns après les autres, se trouva possesseur de presque tous les états intérieurs de Tamerlan son père. Trop occupé des factions des grands, et de ce qui se passoitautour de lui, il ne put conserver en son entier ce vaste empire, dont les frontières se rapprochèrent par les invasions des nations limitrophes. Ce fut cependant ungrand prince qui régna quarante-trois ans avec gloire. Il laissa comme son père, une très nombreuse postérité, germe de nouveaux troubles. Ses enfans morcelèrent son royaume, et leurs descendans furent secondes dans ce démembrement, par ceux qu'avoient laissés tous les autres fils et petits fils de Tamerlan ; de sorte que dans la Tartarie, l'Indoustan et la Perse, depuis le Pont-Euxin jusqu'à la mer Glaciale, etdepuis le fleuve d'Oby jusqu'à l'Indus, il y a pen de cantons qui n'ait eu pendant le quinzième siècle, des princes issus de ce conquérant, régnant sous les noms Sultans, de Kans, d'Emirs, de Shuhs meme, qui vent dire empereur

Des ruines de cet empire immense', se formèrent des royaumes et des petites principautés. Ainsi les pierces des palais renversés, servent à construire d'autres ou à bâtir des chaumières.

## PERSE:

Les Sophis de Perse.

On fait venir la famille des Sophis de Perse, de la ligne droite et masculine d'Ali gendre de Mahomet. La manière dont elle s'est illustrée lui a mérité une vénération qui l'a portée à la grandeur où elle est parvenue. Tamerlan revenant d'Anatolie, aprèsavoir vaincu Bajazet, traînoit après lui une multitude de captifs qu'il destinoit à la mort dans quelque occasion importante. Entraversant Ardebil capital de l'Azenberjan, il apprit qu'il y avoit dans le voisinage un Skeikh ou descendant de Mahomet, fort estimé pour sa piété. Celle de l'empereur ne lui permit point de passer sans voir le saint personnage. Il en fut si content, qu'il lui dit de demander tout ce qu'il voudroit, et qu'il lui accorderoit. Le Sheikh lui demanda la vie de ces captifs et l'obtint. Tamerlan les remit entre ses mains pour en faire ce qu'il voudroit. Quand le Sheikh en fut le maître, il fit provision d'habits et d'autres effets nécessaires qu'il leur distribua I et les renyoya chacun dans leur pays. Gette générosité gagna tellement les coeurs de ces infortunés et de leurs compatriotes, qu'ils en instruisirent, qu'il ne se passoit pas de jour qu'il n'en wint visiter lenr bienfaiteur, et lui apporter des présens, Ces marques de reconnoissance contimierent pendant trois générations, jusqu'à Juneid petit fils du Sheikh, qui vivoit sous un prince jaloux, anquel ces assiduités porterent ombrage. Il les défendit, Juneid craignant pire, se retira dans le Diarbekir, où il fut hien recu par le roi, qui lui donna sa fille en mariage. Hservit utilement son beau-peres principalement contre les Géorgiens, sur lesquels ils faisoient de fréquentes courses, sous prétexte de religion, forcant les prisonniers d'embrasser la sienne. Il pénétra même dans le royaume de Trebisoude, tua le roi, et mit son proprefils Haydar sur letrong. Pour lui il alla s'établir dans la province de Schivan, dont le roi envieux de ses richesses lui ôta la vie, son fils périt en voulant le venger, et laissa deux enfans fort jeunes, nomme Ali et Ismaël, exposés à la haine des descendans du roi de Trebisonde, que son pere avoit détroie. Le premier succonda sous leurs efforts. Ismael le second, ce hapa et fut élevé avec soin dans le Khilan, par un Sheikh ami de son pere

Shah Ismaël Sophi, zer. Shah.

Il y avoit alors parmi les Mahométans d'Asie, beaucoup de sectateurs d'Ali. Haydar avoit professé hautement leurs dogmes. Ismaël son fils, sachant qu'il y en avoit un grand nombre répandu en Caramanie, où ils avoient même pris le nom de Hay dariens, y passa et rassembla sept mille homme dévoués à sa famille. Avec cette petite armée, n'étant age que de quatorze ans, il alla attaquer le meurtifer de son père, le tua dans une bataille, et se rendit maître de ses etats. De ce moment, sa vie ne fut plus qu'une suite de prospérité, qui ne fut interrompue que par sa mort. « Un « seul Dien au ciel, disoit-il, un seul « roi en terre. » Avec cette maxime qui avoit été celle de Tamerlan , il regardoit comme criminels, ceux qui s'opposoient à ses armes. Terrible à ses ennemis, il allumoit les buchers, et les y faisoit jeter vifs. Il ordonna dans une expedition, qu'on tuât tous ceux qui avoient porté les armes contre Haydar son père. Il en périt quarante mille, On

remarqua que le trône du premier Sophi de Perse fut teint de sang, et que le chef de cette dynastie fut un vainqueur ernel. Sous son règne commença la lutte entre les Perses et les Turcs. Le bonheur d Ismael échoua contre celui de Sélim qui le chassa de Tauris, Ismael se retira à Kasbin, et mourut quelque tems après sans être vengé. Ce fut lei qui prit le nom de Sophi, Dans la vraie signification, il veut dire : « Un « homme habillé de laine; » mais on entendoit par-là un religieux. Ce nom le fit extremement respecter de ses sujets; qu'il entrelint avec soin dans leur fanatisme. Ismaël n'avoit que trente-huit ans quand il mourut. Il en régna vingt-trois.

Thamasp son fils lui succèda. Ce Thamasp, fat un prince indolent qui laissoit les ses dula embarras de l'administration à ses ministres, et se concentroit dans les plaisirs de son sérail. Les Tures profitèrent de cette indifférence, et firent des progrès. Au lieu d'envoyer contre eux son fils Ismael, jeune homme vif et ardent , il enchaîna son corrage dans un château fort où il le tint prisonaier, parce qu'il montroit de l'ambition. Il se délia moins d'un autre nommé Bay-

dar, qui, de concert avec sa mère l'emposonna, parce qu'il tardoit trop à laisser le trône vacant; mais à peine y fut-il assis, qu'une de ses sœurs nommée Périakonkonna, la plus agée de tous les enfans de Thamasp, et souveraine du sérail, fit assassiner le parriccide; pour rappeller Ismaël. Thamasp, régua cinquante-trois ans. Il donna le premier l'exemple de ravager son propre pays, pour que l'ennemi vainqueur n'y trouve pas de subsistance. Ce qui a entretem dans un état de désert les frontières de la Turquie et de la Perse, un des plus beaux pays du moude.

Ismaël II , 3e. shah. 1575. Ismaël s'élanca de sa prison où il avoit resté vingt cinq ans, comme une hête féroce échappee de sa cage, qui déchire à droite et à gauche tout ce qu'elle reucontre, il fit mourir tous les amis de Haydar, tous ses autres frènes, sefin tous ceux qu'il soupconna d'avoir conseillé à son père de l'enfermer, ou qui l'avoient approuvé; de sorte qu'il verifia à la lettre le proverbe : que le règne d'un prince qui revient del exil, est toujours eruel et sanglant. L'équitable Périakonkonna, révoltée de toutes ces violences, le fit assassiner lui-même au bout de deux ans.

Mohammed, frère d'Ismaël et son successeur, ne se trouva pas d'humeur à souffrir la police que sa sœur mettoit dans le sérail. Il exigea avant que d'accepter la couronne, qu'on le déferoit de cette dangereuse sur-intendante. Ce qu'on exécuta. Ce fut véritablement à contre-cœur et force, que ce prince prit le sceptre en main. Il vivoit tranquille dans le gouvernement de Korasan, vaquant devotement aux devoirs de sa religion, ce qui lui avoit fait donner le sur-nom de Kodabendé. qui veut dire religieux. Il avoit la vue très-foible, défaut qui le sit épargner par Ismaël lorsqu'il avoit tué ses autres frères. On n'obtint de lui qu'il monteroit sur le trône, qu'en lui remontrant qu'étant le seul héritier, s'il resusoit , le royaume tomberoit dans une confusion, dont sa chère tranquillité ressentiroit le contre-coup. Il se vengea de la violence qu'on lui faisoit en imitant l'indolence de son père Thamasp.

Un lui reproche les mêmes défauts, aucune attention pour le gouvernement, et une grande répugnance pour la guerre; ceci ne seroit pas un vice, s'il n'avoit pas eu dans les Turcs des

Mohammed, Kodabendé, 4e. shah. 1577. ennemis qu'il auroit du réprimer. Ils se firent de Tauris une place d'armes dans ses états, en y bâtissant une citadelle. Dans la guerre qui exista malgré lui entre les deux peuples, on doit remarquer ces deux traits de cruauté. Un général fit mettre en monceau trois mille têtes de prisonniers, s'assit au milieu , et donna audience à un prince Georgien sur cette affreuse tribune. Les Persans défirent à leur tour , les Tures au passage d'une rivière et avec trente mille têtes, érigèrent un horrible monument de la valeur persane. Kodabendé i égna sept ans.

Harczeh et Se. et 6c. shahs.

Il laissa trois fils dont les deux pre-Ismaël III, miers nommes Hamzeh et Ismaël ne firent que passer sur le trône, et sont à peine comptés entre les empereurs. L'aîné avoit montré sous son père du courage et de la capacité contre les Turcs. Le cadet plus habile en intrigue, gagna les principaux seigneurs, et quand il fut sur de leur approbation des assassins bien endoctrinés se présentérent à la porte du sérail déguisés en femmes : ils se dirent les épouses de quelques 'Kans que l'empereur avoit mandés. Les portess'ouvrent, les fausses femmes se jettent sur le prince et le

massacrent. Le troisième fils de Khodabende, nommé Abbas, venoit de son gouvernement auprès de son frère hi rendre ses hommages. Il apprend sa mort et rétrograde. Il avoit un visir nommé Kuli Kan , qui , se doutantqu'Abbas seroit tôt on tard victime d'Ismaël, et que lui-même ne devoit pas s'attendre à un sort différent de son maître, forma dans sa cour une faction de mecontens. Ils subornerent son barbier qui lui coupa la gorge en le rasant. Les seigneurs présens , taillérent en pièces l'assassin, pour faire perdre la trace de son crime. Tout cela se passa en huit mois.

Shah Abbas a dans l'histoire le sur-ShahAbba, nom de Grand. On verra comment 7c. shah.

ill'a mérité. Sa première opération en montant sur le trône, fut de s'affranchir de la domination de Kuli Kan, qui l'avoit soustrait au couteau assassin de son frère. Ce visir se prévaloit de ce service, et agissoit avec hauteur et insolence même à l'égard de l'empereur dont il paroissoit mepriser la jeunesse. Abbas n'avoit que vingt ans. Il appelle trois seigneurs de son conseil : « Je « veux , leur dit-il, avoir la vie de « Kuli Kan. Allez, donnez-lui le coup

« de la mort». Ils partent, et il est obei. Il fait aussi-tot massacrer les parens et amis du ministre, et tout ceux qui pouvoient se plaindre ou le venger. Ce fut la méthode constante qu'il suivit dans ces circonstances. Shah Abbas s'appliqua ensuite à la guerre contre les Turcs, qu'il sit en personne avec éclat et succès , leur reprit Tauris , et les battit jusqu'à quatre fois en bataille rangée. Il essuya aussi quelques échecs, maissa valeur et son habileté les eurent bientôt réparés. Il étoit servi avec ardear par ses troupes, dont il avoit gagné la confiance par sa bravoure, et bien aide de ses généraux, qu'it savoit s'attacher par des récompenses et des distinctions flatteuses. Après une campagne gloricuse qu'un d'eux venoit de faire contre les Turcs , l'empereur sortit de la ville au - devant de lui , et l'abordant lui dit : « Mon cher Aga, « je viens par ton moyen d'obtenir une « si belle victoire, que je ne pouvois « la demander à Dieu , plus grande. « Viens, montesur mon cheval, il faut a que je te serve de valet de pied ». Envain le général se défendit de cet honneur qui l'exposeroit, disoit-il, à la risée de toute l'armée, il fallut obeir. Abbas pris la bride du cheval , et tous les Kans le suivirent à pied , quelques

pas seulement.

Ce qu'on doit admirer dans les succès militaires d'Abbas, c'est qu'il se les procuroit par ceux-même qui auroient dû s'y opposer. Quand il prit la cous ronne, le royaume étoit divisé entre plus de vingt princes, qui s'étoient rendus souverains, chacun dans leurs cantons, et qu'il fut obligé de soumettre. Pour empecher que le royaume ne se divisat ainsi dans la suite, il ruina toutes les anciennes familles, et pour se rendre absolu et despotique, il réforma les troupes qui tenoient ses prédécesseurs en échec. Ces familles et ces troupes étoient toutes de la race des Kurkas, qui sont ces Tartares si célèbres par leurs grandes invasions. Elles étoient si unies pour leur mutuelle conservation, qu'on pouvoit les regarder comme maîtresses du royaume. Elles se reconnoissoientà un signal commun qui étoit un turban rouge, distinction dont elles s'honoroient, d'où elles prirent le nom de Kesilbhaches, qui veut dire têtes rouges. Abbas eut le talent de les faire concourir toutes à sa grandeur, contre leur propre intérêt.

Il les affoiblit sans qu'elles s'en apercussent, en leur joignant dans sa cour et ses armées, des seigneurs et des soldats tirés des parties septentrionales de la Perse, entre autres de la Georgie. A mesure que le pouvoir de ceux ci croissoit, celui des Kurkas diminuoit, et l'empereur trouvoit au besoin ces troupes ainsi mélangées, disposées à se porter contre les petits souverains que leurs compatriotes auroient ménages. Il avoit aussi l'art de les diviser entre eux, et de les susciter les uns contre les autres. Si on juge de sa conduite envers eux, par celle qu'il tint à l'égard des rois de Georgie, on peut conclure que sa politique n'étoit pas exempte de fourberie.

La Georgie objet de jalousie pour les Tures et les Persans, étoit partagée en deux royaumes, le Caketet le Carhuel. Le premier possédé par Taymuras, le second par Luarrah. Abbas resolut de détruire l'un par l'autre, et de s'emparer ainsi de la Georgie entière. Alexandre, roi du Gaket, père de Taymuras, avoit été obligé d'envoyer son fils en otage à la cour de Perse. Il avoit été élevé avec Abbas, et étoit à-peu-près du même âge. Quand Alexandre mourut, Kétarane, sa veuve, demanda

son fils ainé, en s'engageant d'en envoyer un autre à sa place, ce qui lui fut accordé. Pendant ce tems, Luarzab dans l'adolescence, régnoit en Carthuel sous la tutelle de Morad, ministre trèshabile. Le tuteur surprit un jour son pupile enfermé avec sa fille qui étoit fort belle. Pour appaiser le père, le jeune prince promit de l'épouser. Mais sa mère et les autres dames jurèrent que jamais elles n'accorderoient les honneurs de reine à une femme si inférieure à leur rang. Cette menace servit de prétexte au roi pour manquer à sa parole. Un lui conseilla de se défaire de Morad , homme très - vindicatif. Luarzab prit des mesures pour cela; mais le ministre se réfugia à la cour de Perse, où il porta le desir de venger sa vanité.

L'amour qui l'avoit mis en danger, ni servit à nouer une intrigue qui perditles deux royaumes. Le roi de Karthuel avoit une sœur trés-belle, nommée Darejan, qu'il avoit promise au roi de Caket. Morad en rendit Abbas amoureux, par le portrait séduisant qu'il en fit, ou lui persuada de le paroître. Il la demanda en mariage, on lui répondit qu'elle étoit engagée à Taymuras. L'empereur défendit à celui-ci d'épouser la sœur de Luarzab, mais en même tems il lui laissa une lueur d'espérance de se laisser fléchir, s'il n'accordoit pas aux Turcs le passage par la Georgie, pour porter la guerre en Perse, comme ils s'y disposoient. Taymuras eut la complaisance que le Persan lui demandoit, et se priva ainsi d'une alliance qui auroit pu lui être fort avantageuse; mais il s'apercut bientôt de sa faute. Abbas, débarrassé de cette crainte, contresit plus que jamais l'amoureux de la belle Darejan. Il débita qu'elle étoit aussi amoureuse de lui, et déclara qu'il vouloit l'avoir.

Il avoit heaucoup de Georgiens dans ses troupes, et donnoit des pensions à plusieurs grands seigneurs du pays. Morab lui en gagnoit tous les jours un grand nombre. Quelques princes du sang royal s'étoient fait Mahométans pour avoir des dignités et des gouvernemens. Abbas avoit deux fils de Taymuras en otage, et un frère et uns ceur de Luarzab. Tout concouroit donc à lui faciliter la conquête de la Georgie. Il joignit à ces moyens la discorde qu'il tâcha de sémer entre les deux rois. A Taymuras il écrivoit:

« Luarzab est un perfide qui manque à loutés ses paroles. Si vous voulez ci m'aider à le détrôner, je vous metce trai à sa place, et joindrai le Carce thuel au Caket. » En même tems il faisoit. les imêmes propositions et les inèmes promesses à Luarzab. Mais les deux rois eurent une entrevue, s'expliquérent, et le résultat de leur contérence fut que Luarzab combla les vœux de Taynuras en lui donnant la belle Darejan.

Le Shah, outré de ce qu'il regardoit comme une insulte, entre en Georgie à la tête d'une forte armée, et met tout à feu et à sang. Tay muras sur qui tomba d'abord cet orage, envoya Ketavane, sa mère, demander grace. Quoiqu'assez agée, cette princesse étoit encore très belle, Abbas, ou touché de ses attraits : ou faisant semblant de l'être , lui offre sa main si elle veut se faire Musulmane. Elle refuse le trône à cette condition, et meurt assassinée martyre de sa foi. Abbas fit faire ses deux petits-fils cunuques, et poursuivit à outrance le père qui se sauva chez les Tures. Du Caket , le Sophi tomba sur le Carthuel, y fit des dévastations affreuses, jusqu'à abattre les arbres qui nourrissoient le ver-à-soie, perte irréparable. Après une helle défense qui auroit même mis le Shah entre les mains de Luarzab, sans le traître Morad qui le tira d'un défilé où il étoit enfermé, le Georgien fut obligé de fuir comme Taymuras, Abbas, persuade que sa conquête seroit mal assurée, tant que ce prince auroit la liberté, lui écrivit des lettres obligeantes, dans lesquelles il l'engageoit à se rendre auprès de lui, lui promettant la possession de la Georgie entière, s'il montroit de la confiance. S'il refusoit il menacoit de continuer ses ravages, et de ruiner saps ressource ce malheureux

Par amour pour son peuple, il se rend auprès d'Abbas. L'empereur le remet sur son trône avec touté la solemnité possible, et le comble de présens. Il lui donne entr'autres une aigrette de pierreries parfaitement belle, et lui recommande de la porter toujours comme l'enseigne de la royauté, sur tout quand il paroitradevant lui. Le Studi avoit dans sa garde un habile filou, atiquel il commanda de volor l'aigrette. Luarab après l'avoir fait inutilement chercher se présente sans elle, et s'excuse sur ce

qu'on lui a prise. Abbas se met en colere, s'écrie qu'il est impossible qu'il y ait un voleur à sa cour, que c'est plutôt que le roi de Georgie dédaigne son présent. Il le fait prendre, et n'osant le faire tuer dans la crainte de révolter les Georgiens, il l'exile dans un endroit mal-sain; mais comme il résistoit au

mauvais air, il le fit noyer.

Taymuras reparut en Georgie aidé par les Tures. Il fut rétabli dans son royaume de Caket. Abbas l'en déposséda encore. On croit qu'il se soumit à l'usurpateur, et vécut tranquille moyennant sa fille qu'il lui donna et un tribut. Le Sophi fit bâtir en Georgie des forteresses qu'il remplit de Persans, emmena plus de quatre vingt mille familles Georgiennes, qu'il transporta en plusieurs endroits de ses états, sur tout en Arménie, et mit à leur place des Persans et des Arméniens. Il se proposa ensuite de conserver par la douceur, ce qu'il avoit gagné par la violence, et promit aux Georgiens avec serment pour lui et ses successeurs, de ne point charger le pays de taxes, de ne point changer la religion, de ne point abattre d'églises, ni bâtir de mosquées, que le vice-roi seroit toujours Georgien, de la tem. 6.

race de leurs rois, et que si un fils de ce vice-roi vouloitse faire Mahométan, il auroit la charge de grand-prévot, et seroitgouverneur d'Ispahan, jusqu'à ce qu'il succédat à son père. On reconnoit dans cette dernière clause la politique toujours astucieuse d'Abbas, comme on reconnoit sa cruanté dans sa conduite à l'égard des Kurdes etde ses propres fils. Les Kurdes sont un peuple errant

qui vit entre la Turquie et la Perse, et qui est au plus offrant. Le Shah se servit d'eux pour prendre Tauris, en leur promettant le pillage decette ville, l'appat le plus puissant qu'on pût employer aupres d'eux. Après qu'ils lui curent rendu ce service, il lui vint dans l'idée qu'ils pourroient bien faire pour les Turcs sur les mêmes esperances, ce qu'ils venoient de faire pour lui. Afin de se délivrer de cette crainte, il invita les principaux chefs à diner. Il avoit fait faire sa tente avec tant de recoins et de retours, que ceux qui entroient ne voyoient pas ceux qui les précédoient de six pas. Deux bourreaux postés dans cette allée, tnoient les convives à mesure qu'ils arrivoient.

Ges cruautes et beaucoup d'autres de pure précaution, les plus odicuses de toutes, le rendoient insupportable aux grands du royaume. Quelques-uns eurent la hardiesse de jeter dans la chambre de Sophi Mirza son fils , un billet par lequel ils lui offroient leurs secours pour monter sur le trône, s'il vouloit se prêter aux mesures qu'ils avoient prises. Le jeune prince plein d'horreur pour un projet qui ne pouvoit s'exécuter que par la mort de son père, lui porta le billet. L'empereur loua son affection et sa tendresse, mais il tomba dans de si grandes frayeurs, qu'elles ne lui laissoient aucun repos, et qu'elles l'obligeoient à changer deux et trois fois de chambre toutes les nuits. Il crut enfin ne pouvoir se guérir de ses inquiétudes, que par la mort de son fils.

C'étoit le seul qui l'in restât de quatre qu'il avoit eus de ses femmes légitimes. La jalousie de l'eur père les mit tous au tombeau. Le s deux premiers qui montroient tr' p de goût pour les armes, turent e mpoisonnés, le troisième prévoyan', le sort que son père lui destinoit, par l'e même motif, mourut de mélance' sie. On prétend qu'il en fit étrangler plusieurs autres. La mort de Sophi Mirza est racontée de deux manières.

Ce jeune prince, disent les premiers, revenoit d'une expédition glorieuse contre l'Arabie, avec sa femme princesse Arabe, mère d'un garçon et d'une fille. Abbas jaloux deses exploits, le recoit fort mal. Mirza ne peut dissimuler son mécontentement. L'empereur le mene dans un appartement reculé, le laisse seul. A l'instant, entrent sept hommes avec une corde d'arc pour l'étraugler. Comme il étoit trèsfort, il en tue trois. Sans se rebuter, les autres cherchent à lui mettre la corde au col. Le père rentre, fait lier son fils épuisé de fatigue, et ordonne qu'en sa présence, on lui passe un fer rouge sur les yeux. La princesse instruite de la violence faite à son époux, accourt et le trouve dans une espèce de frénésie, de désespoir. Il saisit sa jeune fille et l'étrangle. La mère crut d'abord que c'étoit un simple mouvement de fureur; mais voyant qu'il tâtonnoit autour de lui, et qu'il cherchoit son fils pour lui faire subir le même sort, elle s'enfuit avec lui On eut lien de croire que l'infortuné Mirza ne voulut tuer son fils, comme il avoit tué sa fille; que pour faire dépit à son père, qui aimoit tendrement ces enfans. Le

prince mourut quelque tems après, dans des accès effrayans de désespoir.

D'autres historiens donnent moins de circonstance à cet affreux événement. Selon leur rapport, Abbas ordonne à Bébut un de ses officiers d'aller tuer son fils. Celui-ci rencontre le prince accompagné d'un scul page, et monté sur une mule. Il saisit la bride, et lui dit : « Pied à terre , Sophi Mirza , ton c père veut que tu meures ». Eu même tems il le jete en bas de sa mule. Le jeune prince s'écrie : « Hélas mon « Dieu, qu'ai je fait pour mériter cette « disgrâce. Maudit soit le traître qui « en est la cause ; n'éanmoins puisqu'il « plaît ainsi à Dieu, que sa volonté et « celle du roi soit faite». A peine a-til prononcé ces mots, que Bébut lui donne deux coups de poignard, et l'étend mort sur la place.

Quelquesoitla manière dont le prince perit, l'exécution ne fut pas plutôt faite due le père s'en repeutit. La mère de l'infortuné Mirza, courut à l'appartement de son époux, et sans s'embarrasser de l'humeur cruelle du monarque, elle lui reprocha son inhumauité, lui sauta au visage, etosa le frapper. Abbas étourdi, et comme engourdi de stu-

peur, se contenta de lui répondre:

« Que vouliez-vous que je fisse? on m'a
« voit donné avis qu'il vouloit attenter

« à ma vie. Il n'y a point de remède;

« c'est une chose faite ». Le père de
meura dix jours enfermé, ayant tou
jours le mouchoir sur les yeux pour ne

pas voir le jour. Il fut un mois à ne

manger que ce qu'il falloit pour ne pas

mourir de faim, porta le deuil un an

entier, et pendant le reste de sa vie ge

se permit ni parure ni habit qui le dis-

tinguat du reste de ses sujets.

Mais il célébra les funérailles du prince, d'une manière digne de sa férocité. Il fit inviter à un repas les Kans dont la fidélité lui étoit suspecte, et les flatteurs qui lui avoient donné de l'ombrage de celle de son fils, et ayant fait mettre du poison dans leur vin, il les retint jusqu'à ce qu'il les eût vu tous mourir. Quelques mois après, il lui prit une réminiscence bien fatale à Bébut l'assassin de son fils. Il lui ordonna d'aller de sa main couper la tête au sien , et de la lui apporter. « Comment te trouves tu » ? lui dit le tyran, lorsqu'il le vit avec cette tête à la main. « Hélas sire , répondit Bébut, « je crois que je n'ai pas besoin de le « dire. J'aimois mon fils tendrement, « Sa mort me coûtera la vie ». Vas; « lui dit le roi recomois qu'elle a dù étre ma douleur, quand tu m'as « appris la mort du mien. Mon fils et « le tien, ne sont plus. Consoles toi, « en considérant que tu as cela de « commun avec ton maître ».

Ce prince si redoutable, ne fut pas exempt d'un malheur qui n'épargne quelquefois pas les plus grands monarques. Il voyageoit avec ses femmes renfermées selon la coutume dans de grands paniers couverts, pendants de chaque côté d'un chameau. S'apercevant qu'un panier penchoit plus que l'autre, il alla pour aider à le redresser, et trouva le chancelier avec la dame. Il les fit enterrer tout vifs- dans Ja place. Abbas rafina sur la cruauté à l'égard d'un gouverneur ennemi, qui après lui avoir promis de lui livrer sa place, lift manqua de parole, etse laissa prendre. L'empereur le fit coudre dans un cuir de boeuf , fraichement écorché, et jeter le long du grand chemin, où on le nourissoit au soleil ardent. A mesure que la chaleur en séchant le cuir le rétrécissoit, il épronvoit des

douleurs cruelles, dont il mourut après avoir long-tems souffert.

Du reste, on a célébré la justice de Shah Abbas , quoique souvent empreinte de la ferocité qui lui étoit nature 'e. Il fit jeter dans un four ardent, un boulanger qui refusoit de vendre du pain aux pauvres; et attacher aux crochets de son étau, d'autres disent rôtir en plein marché un boucher qui vendoit à faux poids. Il fut moins sevère à l'égard d'un juge qui recevoit de l'argent des deux parties. Le Sophi le fit mettre sur un âne, le visage touraé vers la queue qui lui servoit de bride, ordonna de convrir d'ordures sa belle veste, et de le promener ainsi par la ville, précédé d'un crieur qui aunoncoit son crime. Ce prince avoit un grand maître d'artillerie qu'il consideroit beaucoup; mais le plus jaloux des hommes. Des que quelqu'un du voisinage paroissoit le soir sur la terrasse de son logis, pour y prendre le frais, selon la coutume despays chauds, les eunuques de cet officier à l'affût dans tous les coins de son jardin, tuoient à coups d'arquebuse ceux qu'ils apercevoient, sous prétexte qu'ils pouvoient voir dans le sérail de leur maître. On

se plaignit. Abbas avertit son grand maître de prendre garde à ce qu'il fait, et de tenir ses femmes enfermées la nuit comme le jour, s'il craignoit que ses voisins ne les vissent. Malgre cet avertissement, la chasse au curieux continuoit. Un homme important fut tué. Toute la famille en larmes alla demander justice, et cita plus de vingt personnes qui avoient péri de cette manière. Le roi se mit en fureur. « Qu'on aille , s'écria-t-il , tuer « ce chien enragé, lui, ses femmes, « ses enfans et ses domestiques, qu'il « ue reste pas une âme de cette mau-« dite engeance ». L'arrêt fut sur le champ exécuté.

Une des dernières actions militaires de Shah Abbas, fut la rédaction d'ormus, qui avoit été un assez grand royaume sur la côte du Kerman, mais qui insensiblement s'étoit rédaite à l'île d'Ormus, et à quelques terres adjacentes. Sa situation la rendoit intéressante pour le commerce, dans le golfe Persique. Les Portugais l'avoient prise aux naturels; les Anglais, envieux de cette position, aidérent Abbas à s'en emparer, et obtinrent de lui, à cette occasion, des conditions avantageuses

à ceux de leurs vaisseaux ; qui trafiquoient sur ses mers. Ce fut encore moins des vues de conquêtes qui engagérent l'empereur à cette expédition, que le desir d'étendre le commerce de ses sujets. Il n'y a rien qu'il ne fit pour leur en inspirer le goût; mais il trouva peu de dispositions dans les Persans, trop fastueux et trop amis de leurs aises; il jeta les yeux sur les Arméniens, sobres, ménagers, faits à la fatigue. Il jugea aussi qu'étant chrétiens, ils seroient plus propres à traiter avec les chrétiens. Abbas leur fit de grandes avances, sur-tout en soie, dont ils ne devoient payer qu'un modique intérêt à leur retour. Ainsi il fut le foudateur de leur commerce, qui est devenu très - considérable en Europe et en Asie, et qu'ils ont porté jusqu'au Tunquin et aux Philippines. Il bannit de ses états l'usure et les Banians, qu'on dit aussi experts que les Juiss dans le métier; mais ils s'y sont rétablis. Afin que l'argent ne sortit que le moins possible de son royaume, il décria le pélerinage de la Mecque, et en accrédita un autre dont il donna l'exemple au tombeau d'un saint célébre dans une de ses provinces. Ses

peuples de l'intérieur, dont il put écarter le tléau de la guerre, furent heureux sous son règne, qui dura cinquante ans. Il en vécut soixante et dix.

Il donna ordre, en mourant, qu'on Sen Ier. mît la couronne sur la tête du fils du

malheureux Mirza Sophi, et qu'il prit le nom de son père. La princesse, sa mère, vivoit depuis la fin tragique de son époux, dans des transes perpétuelles. Elles augmenterent, lorsqu'après la mort de son beau - père, les seigneurs vinrent la prier de leur remettre son fils entre les mains, pour le placer sur le trône. Elle se sauva avec lui dans son appartement, et s'y barricada, s'imaginant que c'étoit un nouvel attentat de son beau-père. On fut trois jours à sa porte, sans pouvoir la détromper. A la fin , on l'a menaca de l'enfoncer. Elle l'ouvrit, et tenant son fils par la main, elle lui dit : « Va « trouver ton père, mon enfant, par « les mains des meurtriers qui t'atten-« dent ». Elle fut agréablement détrompée, quand elle vit les seigneurs se prosterner à ses pieds, et le proclamer empereur. Il n'avoit que seize ans.

r 6

Mass il auroit été à désirer que les frayeurs de la mère n'eussent pas été mal fondées, et que ce jeune monstre eût disparu de la surface de la terre. Sa vie est moins celle d'un prince que d'un bourreau. On épargnera au lecteur le détail de ses atrocités, et on se contentera de mettre sous les veux quelques-unes des barbaries réfléchies. de ce nouveau Néron, qui, portant sur son visage tous les traits de la douceur et de la bonté , conservoit au fond du coeur les inclinations d'un irran farouche et inexorable. Puisqu'il est jugé digne d'être comparé à Néron, on doit conclure qu'il fut l'assassin de sa famille, le meurtrier de sa mère et de sa femme. Il commenca par un de ses frères d'une autre mère, anquel il fit crever les yeux. Il auroit du le tuer tout-à-fait; puisqu'il fit précipiter du haut d'un rocher deux de ses oncles aveuglés par son grand-père, en disant : « N'ayant plus l'usage de la vue, " à quoi servent-ils dans le monde'»?

Sophi avoit une tante d'une conversation très -agréable. Elle lui dit un jour qu'elle s'étonnoit qu'étant jeune et vigoureux, entotré de belles femmes, il n'eût point d'enfans, pendant qu'elle seule en avoit trois de son mari. Elle ajouta à ce propos quelques réflexions assez gaillardes sur les terres mal labourées, qui demeurent stériles faute de culture. Il ne fit qu'en rire, et lui dit qu'il avoit du tens pour se donner des héritiers. Elle lui répondit imprudemment : « Vous aurez beau « faire, sire, j'ai bien peur qu'après « votre mort, les Persans ne soient « obligés d'avoir recours à un de mes « enfans ». Ceci parut à Sophi plus sérieux. Le lendemain il fit servir à table, où il avoit invité sa tante, trois pots converts. On en tira, aux yeux de la princesse, les têtes de ses trois enfans. « Consolez-vous , lui dit le mons-« tre, vous êtes assez jeune pour en « avoir d'autres » Elle demeura interdite; mais apercevant, dans les yeux du roi', des marques de fureur qui la menacoient elle-même de la mort, elle se jeta à ses pieds, et lui dit : « Tout « est bien. Que Dieu donne au roi « une longue et heureuse vie ». Son mari que le tyran appella, et auquel il montra ces têtes, se sauva aussi, en faisant parade de la même somnis-

Il fit tuer, sur de simples sonpeons,

le grand-maître de sa maison, son chancelier, et un de ceux qui avoient le plus contribué à le mettre sur le trône. Cet officier vint l'avertir d'une conspiration, et l'exhortoit à se défaire des conjurés pour assurer sa vie. « Tuas raison, « lui dit il, et je commencerai par toi; « car comme tu as le plus d'age, et « d'expérience parmi ceux que tu « nommes, tu es certainement du « complot.» Un simple délai aux ordres de l'empereur, coûtoit la vie. Ce qu'on doit remarquer, c'est la résignation et la prompte obéissance de ces mallieureux. L'un, sûr de mourir, quoiqu'innocemment, s'il ne prévient pas le monarque, aime mieux se laisser massacrer que de manquer à la fidélité. Un autre voit entrer son meilleur ami avec deux bourreaux. « Sans doute, cher « ami, lui dit-il, tu ne m'apportes pas « de bonnes nouvelles. Tu as raison, « cher frère, répond l'autre, le roi « m'a commandé de lui apporter ta « tête. C'est à quoi il faut se résoudre.» A ces mots, il le saisit et lui coupe la tête sans la moindre résistance.

Qand Sophi vouloit faire ces exécutions, il s'habilloit de rouge. A ce signal mortuaire, tout trembloit autour de lui. On l'attaqua par le poison, qui lui fut administré dans son sérail; mais la force de son tempérament y résista. Il en fut quitte pour une maladie. Pendant sa convalescence, on entendit, la nuit, un grand bruit dans son sérail, et on sut le lendemain qu'il y avoit eu quarante femmes enterrées vives. Il se répandit en même tems que la reine mère étoit morte de la peste; mais on ne doutoit pas qu'elle ne fût du nombre de ces infortunées. Quand à sa femme, très-aimable princesse, il la manda un jour, après un repas où le vin fi'avoit pas été épargné.L'impératrice accourt, et le trouve endormi. Elle se cache on · ne sait pourquoi, derrière une tapisserie. Il se réveille, la demande. On lui marque du doigt l'endroit où elle est. Sophi lui fait donner cinq ou six coups de poignard. Elle expire, et ilse rendort tranquillement.

Des écrivains ont voulu l'excuser, en attribuant ces horreurs au vin qui troubloit souvents a raison; mais cen est pas l'ivresse qui lui fit changer l'usage de brûler les yeux avec un fer chaud, en celui de les arracher, afin d'être sûr que les malheureux ne voyoient plus. Des voyageurs assurent une chose

horriblement révoltante ; mais qu'il faut dire, pour se féliciter d'être dans des pays où ces atroces barbaries sont inconnues. C'est qu'on arrachoit les yeux avec la pointe d'un poignard; qu'on les portoit ensuite dans un bassin au roi; et que, comme il commandoit pour cette exécution le premier qu'il rencontroit, elle se faisoit quelquefois si mal-adroitement, qu'on en mouroit. Sophi avoit ordonné qu'on aveuglât son fils , agé de treize ans. L'eunuque qui en étoit chargé, l'épargna, et lui apprit à contrefaire l'aveugle. L'empereur, mortellement attaque, eut regret d'avoir rendu son fils incapable de l'empire. L'eunuque persuadé de la sincérité du repentir, lui amène le jeune prince, jouissant de la faculté de voir. Son père recommanda aux grands de le reconnoître pour son légitime successeur. On croit qu'il mourut empoisonné, à l'âge de vingt-neuf ans, dans la treizième année de son règne.

Abbas II, 9c. shah. 16<sub>1</sub>2.

Abbas IIn'avoit que treize ans quand il monta sur le trône. On peut juger de la joie de la cour, après un règne aussi dangereux que celui de son père, pour ceux qui l'habitoient. Cependant, ils n'eurent pas beaucoup à se louer du

changement. L'ivresse, la colère, la passion irrrésistible de se faire obéir, la prodigalité pour ainsi dire, de la vie des hommes, rendirent le sort des courtisans aussi précaire qu'il l'avoit été sous Shah Sophi. Abbas Ier. avoit relégué dans une maison commode, ornée de jardins, grand nombre d'eunuques inutiles à son service. Abbas IL voyant qu'ils ne mouroient pas assez vîte, fit tuer en une nuit les moins âgés, et ne laissa que les quinze plus vieux attendre la mort, parce qu'elle pe devoit pas tarder. Il ne fut pas plus tendre pour sa famille que son père. Il trouva mauvais que deux sœurs qu'il avoit mariées, devinssent mères, et leur fit donner des breuvages qui procuroient l'avortement. Comme elles redevinrent onceintes, il souffrit qu'elles parvinssent au terme; mais il ordonna qu'on laissat mourir leurs enfans de faim. Quatre de ses femmes furent par son ordre brûlées vives; les trois premières parce qu'elles avoient fui de l'appartement, pour ne pas s'enivrer avec lui; la quatrième, parce qu'elle s'étoit refusée à ses faveurs.

Les voyageurs européens qui rapportent ces traits, font de grands éloges des

belles qualités d'Abbas II. Un d'eux va même jusqu'à dire, qu'il seroit difficile de citer quelle vertu lui manquoit. En même tems il le loue des égards qu'il avoit pour les étrangers. On peut croire que c'est la le fondement de ces grands eloges. Cet empereur vivoit familièrement avec eux, les admettoit à ses plaisirs; et ces voyageurs qui étoient tous marchands, gagnoient prodigieusement avec lui. Le goût de la bijouterie et de la mécanique régnoit dans cette cour. Les sciences n'y étoient pas non plus négligées. Il y avoit trois princes du sang aveugles, dont l'un possédoit très-bien les mathématiques et l'algébre ; l'autre faisoit parfaitement en bois et en cuivre toutes sortes de sigures ; et le troisième discernoit par le toucher, la bonté des ouvrages les plus délicats.

Abbas II aimoit la justice, mais il mettoit de l'arbitraire dans l'application des peines; défaut qui équivaut quelquefois à l'injustice. Deux hommes qu'il l'aisoit semblant de consulter sur la conduite d'un gouverneur dont ils recherchoient la faveur, en rendirent un témoignage dont l'empereur connoissoit la fauseté. Il se tourna vers les seigneurs qui l'environnoient, et leur dit : « Que pensez-yous de ces flat-

« teurs, qui savent tout le contraire « de ce qu'ils me disent. » Il ordonna qu'on arrachat deux dents au plus jeune, et qu'on les plantat dans la tête du plus vieux, qui pensa en mourir. On ne peut que blâmer la bizarrerie de cette punition, qui n'a aucune analogie avec la faute. Ce prince mourut aussi victime d'une bizarrerie. Il avoit son sérail rempli des plus belles filles du royaume, cependant il lui prit fantaisie d'appeller une danseuse publique. Elle se jeta à ses pieds, et lui dit des motifs qui auroient du suspendre sa passion. · Mais il persista dans sa résolution, et s'infecta d'une maladie dont il mourut dans des douleurs aigues, après plusieurs mois de souffrances. Il étoit dans la vingt-quatrième année de son règne, et la trente-septième de son âge.

Il laissoit deux fils , l'un âgé de vingt Soliman, ans, l'autre de huit. Peu s'en fallut 10e. shali. qu'au préjudice de l'aîné, le plus jeune ne fût elu, parce que les grands préféroient une régence au gouvernement d'un prince dejà en état de prendre connoissance déses affaires. Cependant la meilleure opinion l'emporta. Sophi II fut reconnu, c'est-à-dire, qu'on lui ceignit en cérémonie un sabre à la porte

du sérail, et qu'il y reent les félicitations de ses sujets. En cela seul consiste l'installation des Sophis de Perse. Il fut attaqué d'une maladie qui dégénéra en langueur. Les médecins fort embarrassés se rejetèrent sur les astrologues, qui, disoient-ils, n'avoient pas bien pris le moment pour l'intronisation du roi. Il fallut recommencer. On prit un Gaure de la race des Rustans, qui avoient autrefois régné en Perse. On le placa sur un trône adossé à une figure de bois qui le représentoit au naturel. Tous les grands de la cour vinrent le servir comme leur roi. A l'instant reconnu favorable par les astrologues, un officier abbat d'un coup de sabre la tête de bois. Le roi de théâtre se lève et fuit à toutes jambes. Le Sophi, comme s'il commencoit à devenir roi par la mort del'usurpateur, est installé de nouveau, et preud le nom de Soliman qui lui est reste.

On met au commencement de son règne, le trait hardi d'Ali Kuli Kuli Kan', brave général, mais homme remuant et dangereux, et pour cette raison souvent resserré. Il s'étoit donné lui même, le nom de lion du roi, « parce que, « disoit-il, on m'enchaîne quand je suis

contile; et on me lache quand on a « besoin de moi. » Il étoit prisonnier dans une forteresse, quant Abbas mourut, mais traité avec assez d'égards, jusqu'à avoir quelquefois permission d'aller à la chasse. Instruit de l'avenement de Soliman, en rentrant il se jette sur le gouverneur, et lui fait appliquer tant de coups de bâton, qu'il pensa en mourir. A chaque coup, il lui disoit : « C'est pour t'apprendre ton « devoir, et à ne pas laisser aller une « autrefois à la chasse, un homme que « le roi à mis en ta garde. » Après cette gentillesse, Kuli Kan part pour la cour, et en va porter la première nouvelle au roi, qui le recut dans ses bonnes graces. On conte encore de lui une autre action, qui par tout ailleurs, auroit été séverement punie, mais qui augmenta sa faveur. Il présenta au roi deux jeunes garçons qui avoient la voix fort belle. Après les avoir entenda chanter, Soliman témoigna du regret de ne pouvoir les introduire dans son harem. Rien n'embarassoit Kuli Kan. Il fait faire ces jeunes gens eunuques , et les rend dignes d'amuser les femmes du Sophi. Il rendit de grands services dans les guerres contre les Usbeks et les

Cosaques, les deux seules du règne de de Soliman, qui les fit par ses généraux, beaucoup plus redoutables à ses suje s

qu'à ses ennemis.

Après tout ce qui a été dit des cruautés de ses prédécesseurs, quelque familiarisé qu'on soit avec ces horreurs, on a encore peine à écrire celles qui ontsouillélerègne de ce barbare, aussi ivrogne que son père et son grandpère, et aussi méchant qu'eux, sobre comme ivre. On ne fera que les indiquer brièvement. Ilordonna qu'on coupât les mains à un musicieu , parce qu'il n'avoit pas assez bien touche du luth à son goût. Le seigneur chargé de cette exécution differe, et est lui-même condamné à perdre la main. Un autre fut puni du même supplice, pour avoir porté le flambeau trop loin devant le roi , précaution qu'il prenoit cependant de peur que la flamme ne l'incommodât. Quand on levoit ses tentes dans les voyages, il n'étoit pas rare de trouver sur le terrein, des membres coupés et des corps morts. Ces exécutions se cachoient mieux dans le sérail, où elles étoient fréquentes. Il fit brûler viveune jeune personne quise plaignoit de ce qu'il avoit fait couper la main à

son frère, écorcher vif un eunuque, parce qu'il demandoit grâce pour des condamnés. Kuli Kan lui-même, malgré ses services, n'en fut pas quitte comme avec ses prédécesseurs pour la prison. Il le fit mourir pour une bagatellé. Soliman se plaisoit à insulter ses ministres, à les déshonorer, à leur faire des avanies humiliantes. Cependant il en trouvoit. Enfin, à peine pourroit-on compter les atrocités de ce tigre altéré de sang. Nous finirons par une qu'on ne tira pas sans frémir. L'historien a des momens pénibles.

Dans un dépit amoureux, contre une des ses favorites, Circassienne; d'une illustre naissance, il ordonna de la marier sur - le - champ à quelque homme de la lie du peuple. Le hazard la livra au fils d'un blanchisseur. Il ne se trouva pas mal fait. La dame s'en accommoda. Le roi en concut un secret dépit. Il fit venir le mari, et lui dit, « Lorsque tu as épousé par mon « ordre cette incomparable personne, « de si grande naissance, quelle fête as tu fait en rejouissance? Sire, ré-« pondit-il, je suis un pauvre homme, « je n'eus pas le moyen de faire une « illumination. Quoi, repartit le Sophi,

« ce chien n'a pas même fait d'illu-« mination, qu'on en fasse une de son « corps ». On étendit le patient sur le dos, on lui perça dans le corps avec la pointe d'un poignard des trous sans nombre,qu'on remplit d'huile avec une petite meche, et on le laissa expirer dans ce tourment. Soliman mourut dans son lit, à l'âge de quarante-huit ans, après en avoir régné vingt-neuf. Si la férocité du caractère tient un peu à la force du corps, on ne sera pas étonne de la barbarie de ce prince. Il faisoit aisément les plus violens exercices, et plioit des tasses d'or de l'épaisseur d'un ecu, en la pressant dans la main: comme le tigre n'annonce rien de féroce par la peau, Soliman prévenoit en sa faveur, par un regard doux, un air gai et modeste, et des manières 

Husseyn, son fils, fut le plus doux des princes de sa race, et le plus malshah. 1694 henreux. Il s'annonça par des qualités estimables, que ses courtisans, surtout les eunuques, s'efforcèrent de pervertir. Ses predécesseurs avoient du en grande partie leurs vices aux excès du vin. Husseyn en interdit l'usage; mais ses eunuques firent si bien par prières,

et en le faisant ordonner par les médecins, comme confortatif, qu'ils lui en donnérent le goût. Cependant l'usage ne le rendit pas cruel, et ne lui fut pernicieux qu'en ce qu'il engourdit ses sens , et le rendit indifférent pour tout ce qui n'étoit pas plaisir. Il s'ensevelit, pour ainsi dire, dans les délices de son serail, oubliant absolument tout le reste, dans les circonstances même les plus critiques et les plus pressantes. Les ennemis étant à la porte et les ministres voulant le réveiller par la proximité du péril, il leur répondit tranquillement : « ce sont vos affaires. Vous avez des armées, « pourvoyez-y, quant à moi, pourvu « que ma maison de Ferabad me reste, « je suis content ». Ce mot explique son insouciance, presque incroyable dans les affaires du gouvernement, et prépare à n'être point étonné de sa catastrophe.

Le Sophi trouva dans le sérail un conseil d'état établi, composé d'eunuques. Il le renforça, et fui donna une autorité absolue sur les ministres, sur le premier même, auquel il n'étoit pas permis d'agir sans leurs ordres. Cesconseillers disposoient de toutes les places,

tom. 6

vendoient les emplois; sans héritiers directs, ils n'en étoient pas moins avides de gains, pour enrichir leurs familles. Ils imaginerent d'envoyer fréquemment aux gouverneurs des villes et des provinces la Calaate, qui est un présent d'honneur du souverain, pour avoir eux-mêmes des présens que les gouverneurs leur faisoient en revanche: eeux-ci se dédommagoient sur les peuples. Ils changérent aussi la coutume de donner les gouvernemens à vie. Par-là, ils vendoient quelquefois les mêmes postes plusleurs fois en peu d'années. Nouvelles charges pour les peuples, qui étoient obligés de payer la bien-venue. Comme ce conseil étoit composé d'eunuques blancs et noirs, autantopposés par la jalousie d'autorité, que par la différence des couleurs, pour être tranquille dans les diguites et charges qu'on acquéroit , il falloit distribuer des deux côtés, et toujours on reprenoit sur les peuples.

Husseyn n'avoit de souciance que pour les bâtimens. Il n'y épargnoit rien en magnificence d'architecture, en luxe d'ameublemens, ni en dépenses pour vaincre les difficultés. Que les provinces épuisées murmurassent,

leur mécontentement lui étoit indifférent. On avoit soin de lui cacher la misère, et d'empêcher les plaintes de parvenir à lui. La capitale et ce qui l'environnoit florissoient. Le reste le touchoit peu. Peut être moins par dévotion que par faste, il entreprit un pélerinage de plus de deux cents lieues. Il y alla accompagné de toutes ses femmes, et d'un cortége de soixante mille hommes. Jamais le Haram n'a été si nombreux en femmes, filles et eunuques, jamais il n'a tant coûté; mais pendant que tout y abondoit, les troupes n'étoient point payées, les munitions de toute espèce manquoient. Les généraux envoyés par la faction blanche des eunuques , à peine arrivés, se voyoient rappellés par la noire. Rien de solide, rien de stable dans le gouvernement.

Quant à la justice, voici comme elle se rendoit chez un peuple qui ne pouvoit se conduire, disoit Shah Abbas premier, que par la terreur. Il avoit tét sagement ordonné, que les riches seroient punis par des peines afflictives, et les moins aisés par des amendes pécuniaires. Les eunques changerent la première loi à leur profit. Au licu de la bastonade, on confisqua le bien des grands, et on leur imposa de fortes amendes, en les laissant en dignités et en charges. Ainsi ils pouvoient acquerir des remplacemens dont ils faisoient part aux eunuques. Gouverneurs, ministres, simples cadis, prenoient à toute main, et n'étoient même pas fort délicats sur la manière. On peut juger des grands magistrats par les petits. Un de ceux-ci surprit l'ane d'un particulier qui broutoit la vigne de son voisin. Il condamna le maître de l'âne à cinquante écus d'amende, Le propriétaire va trouver le juge, le prie de remeitre l'amende, parce qu'entre voisins, ils se pardonnent ce délit. Le sage magistrat, sans révoquer l'amende du premier , condamna l'autre à une pareille, « pour lui appren-« dre, dit-il, à conserver son bien ». Cet honnête homme, quand il prenoit des voleurs, se contentoit de les ranconner : s'ils n'avoient pas de quoi payer sa taxe, il les laissoit sortir la nuit de prison, afin qu'ils pussent s'acquitter par d'autres vols.

Difficilement obtenoit - on que ce qui entroit dans le greffe de ces magistrats , en sortit. Un Arménien qui

avoit été volé chez lui, et avoit fait mettre le voleur en prison, fut averti que pour recouvrer ce qui lui appar. tenoit, il falloit qu'il justifiat par témoin du vol et des effets volés. Pour éviter toute mauvaisé chicane, il crut plus court de composer avec le voleur lui même, et de l'engager moyennant recompense à avouer le vol. Déja il se croyoit sûr de la restitution, lorsque le juge se tournant vers lui, lui dit ironiquement : « quoi ! n'avez-vous pas de « meilleur témoin à me produire qu'un « fripon, un voleur? Allez, mon ami, « amenez-moi des témoins qui soient « de mise, de bons Musulmans, et « non pas des Arméniens. Pour lors je vous écouterai ». Les grands chemins si surs par la sévérité des prédécesseurs de Husseyn, contre les préposés à la police eux mêmes, étoient par-tout, sous son règne, infestés de brigands. On avoit beau se plaindre, il n'y avoit aucune justice à espérer. Toute la réponse qu'eut d'un gouverneur un marchand à qui on avoit fait un vol considérable, fut celle-ci : « in-« diquez-moi le voleur, et je vous ferai « rendre votre bien ». Le marchand irrité lui répliqua : « mettez-moi à votre

1509.

« place, et mettez-vous à la mienne, « l'aurai bientôt trouvé le voleur ». Quelque vive que fut la réplique, le gouverneur ne s'en offensa pas. Le témoin de ces événemens, remarque à cette occasion, qu'il n'y a pas de gens qui sonffrent plus palismment les reproches et même les injures que les Persans en place. Ils sont aussi peu susceptibles de honte que de remords. Un gouverneur qui pendant la guerre civile avoit livré sa ville pour de l'argent, se trouvoit auprès de l'empereur,: lorsqu'il en attaquoit une autre qui lui donnoit beaucoup de peine. Le prince lui demanda comme il devoit s'y prendre pour la réduire. Le gouverneur répondit froidement : « tâchez d'y trou-« ver un traître comme moi ».

L'histoire fournit peu d'exemples d'une dissolution aussi complète que celle du royaume de Perse, sous le foible Husseyn, d'une dissolution qui eut cela de particulier qu'elle commença par la capitale. Le Sophi y vivoit tranquillement, sous la tyrannie de ses eunuques, dont il ne s'apercevoit pas, dans le cahos d'un ministère corrompu, qu'il prenoit pour de l'ordre; accoutume à s'inquêter peu des

mesures reconnues fausses, parce que les resources d'un grand état, donnent le moyen d'y remédier. Mais à force de fautes, il en arriva une qui le sit amèrement repentir de toutes les autres. La province de Kandahar située entre le Mogol et la Perse, passoit alternativement sous l'un et l'autre empire, sclon qu'elle étoit plus ou moins bien traitée. Le peuple qui l'habitoit étoit belliqueux, errant en grande partie, occupé du soin de ses troupeaux, par consequent dur à la fatigue; partagé en tribus qui reconnoissoient des cueis. La principale étoit celle des Afghans. Ce peuple, tel qu'on le dépeint, enveloppe d'une enceinte de montagnes, qui le défendoit, demandoit à être menagé; mais les ministres de Perse ne doutant de rien , n'eurent pas plus d'égards pour lui que pour les autres. Ils lui envoyérent des gouverneurs avides qui l'accabloient d'impôts, et le vexoient de toute manière; il murmura, se plaignit hautement, et fit éclater des dispositions à la révolte.

Husseyn desiroit qu'on écoutât les Afghans, mais comme il ne savoit pas avoir une volonté absoluc, le parti de les tenir sous le joug par la rigueur,

prévalut dans le conseil. On leur envoya Gurji-Kan, ancien gouverneur de Géorgie, homme sévère, qu'on revetit de toute autorité, et qui se fit accompagner d'un excellent corps de Géorgiens. Il entra dans le Kandahar comme dans un pays conquis, lacha la bride à sessoldats, qui commirent toute sorte de violence sur le peuple. Luimême se réserva les chefs, auxquels il faisoit durement sentir sa domination. Un des principaux, nommé Mir-Weis, attira principalement son attention. Sa naissance, sa générosité, un air gracieix et populaire, quelques marques d'un caractère ambitienx, inspirèrent des soupcons à Gurji-Kan. Il le fit saisir, l'envoya à Hispahan, et le recommanda comme un esprit factieux, suspect des troubles qui avoient: dejà éclaté, et très propre à en fomenter de nouveaux.

Mir-Weis eut bientôt démêlé les factions de la cour, et jugea qu'il pourroit en tirer de grands avantages. Gurji-Kan n'avoit pas pour lui tout le ministère. Il s'y trouvoit des jaloux de la grande autorité qui lui avoit été confiée. Mir-Weis s'attacha à cette faction. Il eut l'adresse de rendre le gouverneur

lui-même suspect, et ne désespéra pas de devenir maître du Kandahar, en s'y faisant envoyer pour le tenir en bride. Arrivé dans son pays, il ne prit pas vis-à-vis du gonverneur l'air important d'un protége sûr de son fait. Au contraire, il le flatta et tâcha de s'insinuer dans ses bonnes graces; mais il n'y réussissoit pas, Gurji-Kan le regardoit toujours avec jalousie, et ne lui pardonnoit pas de s'être faitrenvoyer dans sa patrie, comme pour le braver. Afin de dissiper cet ombrage, Mir-Weis contrefit le dévot, et entreprit le pélerinage de la Mecque.

Quand il revint, il trouva le gouverneur si bien rassuré, que dans la persuasion qu'il n'avoit rien à craindre d'un si saint personnage, il n'hésitoit pas ælui faire des affronts. Mir-Weis souffroit avec patience, et attendoit quelque injurc assez grave pour qu'il pùt faire entrer les autres chefs dans sa vengeance. Elle arriva cette insulte. Gurit-Kan ayant entendu parler de la beauté de la fille de Mir-Weis, lui manda de la faire passer dans son harem. Le Kandahurien assemble les principaux de sa tribu, et d'autres chefs dont il étoit sûr, leur commu-

1515.

nique l'ordre, dont ils sont indignés. Il concerte avec eux ses mesures. Au lieu de sa fille, il en envoye une autre bien instruite; ce qui étoit d'autant plus aisé, qu'avant le mariage, on ne voit pas les filles en Perse. Ensuite il invite le gouverneur à une fête sous sestentes. Gurji-Kan accepte sans défiance une partie de plaisir chez son gendre ; mais il v laissa la vie. Mir-Weis ne l'eut pas plutôt fait massacrer, qu'il se présenta aux portes de Kandahar. La garnison, privée de son chef, fit peu de résisfance. Pendant quatorze ans, Mir-Weis combattit les Persans. Il résista à leurs armes, comme à leurs offres insidienses. Sa bonne conduite, ses discours, ses succes réunirent les autres tribus à celle des Afghans, dont il étoit chef. Il mourut roi de Kandahar, laissant la couronne à son frère Abdallah, parce qu'il croyoit ses enfans trop jeunes, pour soutenir un trône encore mal appuye.

Abdallah n'avoit ni le génie de son frère, ni son ambition, mi son intrépidité. Le desir de vivre tranquille lui fait prêter l'oreille à de nouvelles propositions des Persans, qui, en accordant des conditions avantageuses,

seroient rentrés en possession du Kandahar. Le traité alloit être signé. Mahmud, fils de Mir-Weis. qui n'étoit âgé que de dix-huit ans , apprend avec dépit cette foiblesse de son oncle. Il se met à la tête d'une quarantaine d'amis de son père, se rend maître du palais, coupe la tête à Abdallah, et est proclamé roi. On ne sait si ce jeune prince trouva dans les mémoires de son père le projet de s'emparer de la Perse, s'il lui fut inspiré par les confidens de Mir - Weis, ou s'ille concut lui-même. Toujours, doiton remarquer, qu'il survint une foule de circonstances propres à le faciliter. Les habitans de l'Hérat, voisins de Mahmud, secouerent aussi le joug persan, et se mirent en république. Les Kurdes, peuple inquiet des environs d'Hamadan, firent des courses jusques sous les murs d'Ispahan. Les tartares Usbeks et les Lesgiens, comme de concert, des bords de la mer Caspienne, se portèrent dans le centre de l'empire. Husseyn, attaqué de tous c ôtés, ne savoit auquel répondre. Mahmúd profita de ces diversions pour affermir son trône. Il disciplina les Afghans, les mena à des expéditions, tantôt prochaines, tantôt éloignées, où il éut des succès et des revers: alternatives qui aguerrissent le soldat. Il eut sur-tout grand soin de fortifier la haine religieuse, qu'en qualité de Suni, sectateurs d'Omar, ils avoient contre les Perses, sectateurs d'Ali. Rarementume révolution réussit si ou n'y mêle la re-

ligion.

Les progrès de Mahmud devinrent si effrayants, qu'Husseyn se détermina à tourner toutes ses forces contre lui. Il assembla une des meilleures armées que la Perse eut depuis long-tems missur pied, moins formidable encore par le nombre des troupes que par leur bonté. Ne pouvant, faute d'expérience et à cause de son grand âge, la commander lui-même, il nomina généralissime un de ses fils , agé de dix-sept ans , persuadé que la présence de l'héritier du trône seroit un puissant aiguillon pour engager les soldats et les chefs à se distinguer. On mit le jeune prince sous la direction de Sophi Kuli Kan , habile général , qui , rebuté des désordres de la cour, s'étoit retiré; mais qui revint et se prêta aux circonstances. Husseyn avoit aussi dans son conseil un homme très-capable,

intègre, désintéressé, nommé Fatey Ali Kan, dont il fit son premier ministre.

Sous ces deux hommes, habile chacun dans sa partie, et en bonne intelligence, l'empire pouvoit encore se soutenir; mais une cabale de cour fit rappeller le général. Le visir en fit encore mettre un autre de son choix, nommé Luft Ali Kan. La cabale, persuadée qu'elle ne pourroit se rendre maitresse de l'armée, et s'emparer du jenne prince tant que le visir seroit en place, s'attaqua à lui même, et le calomnia avec tant de succès auprès du Sophi, qu'il ordonna qu'on lui crevat les yeux. En même tems, on fit arrêter le général; et l'armée se dispersa.

Cet évènement arriva très-à-propos pour Mahmâd. Cantonné dans ses rochers du Kandahar, il étoit instruit par des rapports fidèles de ce qui se passoit à la cour, et épioit l'occasion d'accomplir le dessein auquel il se préparoit depuis einq ou six ans. Ce prince savoit que les villes et les provinces étoient divisées entre elles d'opinions, qu'Abbas 1<sup>er</sup>, avoit semées et fomentées afin d'assurer sa puissance. Mais ces dissentions civiles, utiles tant qu'elles

sont tempérées par une autorité assez forte pour les retenir dans de justes bornes, devinrent nuisibles au gouvernement quand elles n'eurent plus de frein. Chacun perdit le goût de l'unité, on s'embarrasa peu à qui on devoit appartenir, et Mahmud fut certain, si dans les provinces qu'il avoit à parcourir, il ne trouvoit pas des amis, de trouver du moins des indifférens. Les factions de la cour lui fournissoient aussi les espérances les plus flatteuses. Enfin, à la tête des débris de la grande armée, dont s'étoit formée une assez considérable . on avoit mis un ancien gouverneur d'Arabie, général mal habile ou traître, tel que Mahmid n'en auroit pas pu choisir un plus à son avantage.

Fort de toutes ces circonstances, Mahmida laisse percer son projet, qu'il avoit renfermé jusqu'alors. Il le revêt aux yeux du peuple, d'apparences attrayantes: la facilité, l'appat du butin, la gloire de faire triompher sa religion chez ces hérétiques impérieux, qui les tourmentoient auparavant. On courut en foule sous ses drapeaux; mais de cette multitude, il n'enrôla que vingt-cinq mille hommes bien

aguerris, faits à la fatigue, et capables de marches longues et rapides. Ceux qu'il perdit en route par quelques petits combats, il les remplaça par des soldats de même trempe, les choisissant entre ceux qui s'offroient. Avec cette armée d'élite, il arriva à quatre journées d'Ispahan. On envoya lui faire des propositions. Elles étoient si avantageuses, qu'il en conclud la foiblesse de la cour, et les rejeta.

Arrivé sous les murs de la ville, il y trouve une armée très - nombreuse; mais commandée par ce même gouverneur d'Arabie, dont il avoit tout à espérer. L'empereur avoit deux partis à prendre, ou risquer une bataille, ou se fortifier en avant de la ville, attendre les secours que les provinces promettoient, et dont plusieurs étoient déjà en marche, et laisser Mahmild se morfondre dans son camp, au hazard d'y périr de faim. C'étoit l'opinion la plus sage, mais ce ne fut pas celle du géneral. Il voulut se battre lorsqu'il ne falloit pas, et lorsqu'il fut aux prises, il se conduisit si mal, que Mahmud lui-même, fut étonné de sa victoire. La consternation entra dans la ville avec les fuyards, et avec eux la famine

que leur grand nombre et les gens de la campagne, qu'on reçut imprudemment, augmenta bientôt à un excès déplorable, Husseyn vouloit la quitter, et c'étoit encore un parti sage auquel son

conseil s'opposa.

Le Sophi, en se resserant dans sa capitale, résolut de n'y pas renfermer toutes les espérances du royaume et de sa famille. Il avoit déclaré son fils ainé Abbas Mirza, celui qui avoit déjà été mis à la tête d'une armée, son successeur, dépositaire de son autorité. Ce jeune prince, naturellement vif, crovant la dissimulation au dessous de lui, commence l'exercice de son pouvoir par ordonner qu'on fasse mourir le gouverneur d'Arabie, ce général si malheureux ou si perfide. Il condamne aussi plusieurs autres grands seigneurs au moins suspects. Mais les proscrits le firent tomber lui-même dans la disgrace de son père, et obtinrent qu'il seroit de nouveau renfæmé dans le Haram, d'où il avoit été tiré. On lui substitua Sophi Mirza, le second. Au bout de quelques jours, il fut jugé trop foible, le troisième trop dévot. Enfin la couronne fut adjugée à Tahmasp Mirza, le quatrième. On s'appliqua ensuite à le faire sortir de la ville, tant pour le mettre en sureté, que pour le faire servir de point de rénuion, aux troupes qu'on attendoit des provinces. Il n'est parlé que d'un gouverneur qui se présenta pour lors avec une armée de dix mille hommes. Son approche effraya Malmid, que le moindre échec auroit perdu suns ressource. Il envoya au devant de ce général, non des troupes, mais des negociateurs, qui a force de promesses, lui firent embrasser son parti. Assuré de ce côté, il continua le siège, qu'il conventit en blocus.

Il se mangea peudant ce siége, plus de chair humaine, qu'il n'en avoit jamais été consommé dans aucm autre. On prétend que les assiégés ne s'en tinrent pas seulement à ceux qui mouroient ou naturellement ou de blessures. Les autres besoins étoient à proportion. Leur étendue touchoit le cœur de l'infortuné et sensible Husseyn. Il fit à Mahmid des propositions plus avantageuses, comme de lui donner une de ses filles en mariage, et la souveraineté de trois belles provinces. Mahmid répondit : « les roi de Perse « ne m offre rien qui ne soit à ma dis-

« position. Ce prince et les princesses « sont déjà en ma puissance. Il n'est « plus le maître des trois provinces « qu'il m'offre. Il s'agit à présent entre « lui et moi de l'empire.» Cependant après cette réponse ferme et même décisive, il laissa entrevoir quelqu'espérance au roi , afin qu'il ne se pressat pas de terminer le traité, parceque, sentant qu'il n'y auroit pas de sureté pour lui dans Ispahan, tant que le nombre de ses troupes seroit surpassé par celui des habitans, il attendoit de la misère, que la quantité en diminuât. Quand il vit la proportion qu'il désiroit, à peu près établie, il agréa l'abdication du malheureux Sophi.

Avant la dernière cérémonie, Husseyn, en habit de deuil, parcourut à
pied les principales rues d'Ispahan,
déplorant les malheurs de son règne,
consolant le peuple qui l'environnoit,
en lui faisant espèrer un meilleur sort
sous un nouveau gouvernement. Il eut
du moins la satisfaction de voir qu'il
étoit plaint et regretté. Personne ne lui
manqua de respect, Mahmúd lui envoya des chevaux pour se rendre auprès de lui; il n'y en avoit plus dans
la ville. Le triste monarque se mit

en route, suivi d'environ trois cents des premiers de l'état. Ils marchoient lentement, les yeux baissés. Le petit nombre d'habitans qui eurent la force d'être témoins de cette lugubre cava!cade, exprimoient leur douleur par un morne silence.

Il fut introduit dans la salle où l'attendoit Mahmud, jeune homme de vingt-cinq ans. En entrant, il salua le premier son vainqueur, qui lui rendit le salut. Ils s'approchèrent ensuite, et Husseyn commenca la conversation en ces termes : « Mon fils, puisque le « souverain maître du monde ne juge « pas à propos que je règne plus long-« tems, et que le jour assigné pour « toi de monter sur le trône de Perse, « est venu, je te remets l'empire de « tout mon cœur, et je te souhaite « un régne heureux. » En même tems il prit l'aigrette royale de son turban, et l'attacha lui-même à Mahmud, en lui disant: « Règne en paix.» Après cela on servit du café et du thé; en le prenant, le prince Afghan adressa au roi détrôné , ces paroles : « Telle est « l'instabilité des grandeurs humaines. « Dieu dispose des empires comme il « lui plaît. Il les ôte à une nation pour

« les donner à une autre; mais je vous « promets de vous regarder toujours « comme mon père.» Après ces mots, on le fit passer dans un appartement qui lui étoit préparé. Les Afghans prirent possession des portes de la ville et du palais. Ainsi finit la dynastic des Sophis, commencée par Ismaël, il y avoit deux cent vingt trois ans; Husseyn en régna vingt-huit.

Mahmad. 1722.

En le dépossédant, Mahmud le vengea de ceux qui avoient contribué à la ruine de l'état, par négligence, ignorance, esprit de parti, lacheté et trahison. Il n'y cut d'épargné que le général, soupconné d'intelligence avec le prince des Afghans. Son impunité le fit croire coupable. Tous les autres perdirent la vie, la liberté ou les biens, par la justice de Mahmud, Il confirma les Persans dans leurs dignités etemplois, et leur donna à chacun un adjoint de sa nation, excepté pour la charge de grand visir, qu'il fit remplir par un Afghan seul. A la vérité, il réduisit la dépense de Husseyn, sur tout par rapport à son sérail; mais il eut toujours pour lui les égards personnels dus à son ancien état. Ce prince lui donna une de ses filles en mariage; et à cette occasion, il addressa à toute la Perse une lettre circulaire, ou proclamation, par laquelle il enjoignoit de reconnoître Mahmid

pour unique monarque.

Mais Thamasp son fils, pour avoir perdu la capitale, ne se crut pas obligé d'obéir à la circulaire de son père. Au contraire, il se sit proclamer dans Kasbin , ville de l'Irak où il s'étoit retiré. Plusieurs gouverneurs lui amenèrent des troupes; mais il ne fit pas la guerre avec l'ardeur et la vivacité que son age et sa cause sembloient promettre. Cependant les circonstances lui étoient favorables, parce que Mahmud commençoit à se faire hair. Pour cacher une défaite, il fit faire des réjouissances publiques, comme s'il avoit été vainqueur. Mais pour n'être pas exposé à quelque soulevement dans la capitale, sans autre motif que sa cruante, il fit massacrer les ministres, les seigneurs et les autres principaux chefs Persans, qu'il avoit invité à un festin. Deux cents . jeunes gens de la promière noblesse, furent tirés de l'académie où on les élevoit, et on en fit une cruelle boucherie. Trois mille hommes de troupes d'Husseyn que l'usurpateur avoit pris à son

service, subirent le même sort. Ce n'est pas tout, il ordonna de tuer tous ceux qui par la solde qu'ils avoient reçue étoient censés soldats. Enfin, il se défit secrétement d'un grand nombre d'habitans d'Hispahan en état de porter les armes; et extorqua par toute sorte de

moyens de grosses sommes.

Il y avoit aussi des brouilleries entre les Afghanseux-mêmes. Quelques chefs se plaignoient de ce que Mahmud s'étoit emparé de tout, et ne leur avoit pas tenu parole dans le partage du butin, et l'accomplissement des promesses qu'il leur avoit faites. Cependant ils continuoient de servir sous lui ; mais ce n'étoit plus avec cette ardeur qui assure des succès constans. Aussi Mhamud essuya-t-il plusieurs échecs dont Thamasp auroit pu profiter, si à son indolence ne se fut jointe la nécessité de résister en mênie tems aux Turcs et aux Russes. Instruits des troubles qui déchiroient la Perse, ils renouvellèrent contre elle d'anciennes prétentions, et éntrèrent chacun de leur côté dans ce malheureux royaume. La Russic commenca alors à faire usage de l'adroite politique qu'on lui a reconnue depuis. Après avoir épouvanté

par l'ostentation de forces retloutables elle se rabattit à des propositions de paix, par lesquelles elle obtint tout ce que ses armes n'auroient peut-être pu lui procurer. Thomasp essaya aussi à se débarrasser des Turcs par un traité; mais il se trouva prévenu par les Russes, qui malgré leur accord avec lui, étoient entres en négociation avec les Turcs, s'étoient fait confirmer et garantir par eux, tout ce que le traité avec Thamasp leur avoit acquis, à condition de ne point s'opposer aux invasions que les Musulmans méditoient; de sorte que Thamasp ne pouvant acquiescer à des conditions qui l'auroient dépouillé d'une partie de son royaume, fut contraint de continuer la guerre contre les Turcs.

Mais en même tems que les entreprises de ces puissances causoient à Thamaspde justes inquiétudes, la conduite de Mhamad lui dounoit des espérances: ce princese perdoit lui même. Les Afghans l'accusoient de mépriser leurs mœurs austères, de préferer le luxe et la mollesse des Perses, et de montrer même du penchant pour leur religion. Il avoit un cousin-germain fils d'Abdallah son oncle nomué Aslvaf, dont il s'étoit toujours montré jaloux. Ce sentiment rongeur s'augmenta par quelquessuccès qu'eut ce jeune prince, et par l'affection que ses compatriotes lui témoignèrent. Mahmid le fit renfermer sans cause legitime; cette violence déplut aux Afghans. Dépités contre leur chef , ils ne se battirent plus avec la même bravoure. Mahmid attribua ses revers moins au découragement de ses soldats, qu'à la colère du ciel, et résolut pour l'appaiser, de faire une retraite spirituelle nommée Riadhiat, que les Indiens Mahométans avoient introduite dans le Kandahar.

Le Riadhiat se fait ainsi: on s'enferme pendant quinze jours dans un lieu où le jour n'entre point. Pendant ce tems, on s'occupe à répéter avec une voix forte, tirée du fond de la poirtine le mot Hou qui exprime un des attributs de Dieu; et on prend pour toute nougriture un peu de pain et d'eau après le soleil couché. Ces agitations de corps perpétuelles accompagnées de cris forcés dérangent toute la machine. Quand l'inanition et l'obscurité ont fait tomber les péniteus dans des égaremens d'esprit, ils s'imaginent

voir des spectres et entendre des voix; et ils croyent que pendant cette pénitence le diable est contraint par une puissance supérieure de leur faire connoître l'avenir.

Il paroît que le Raidhiat de Mhamad lui renversa l'esprit. Il ne vovoit autour de lui que traîtres et conspirateurs. On vient lui dire que Sophi Mirza, fils aîne d'Husseyn, s'est échappé du palais. Sans autre examen, il fait amener dans une cour tous les princes les mains liées derrière le dos, et assisté de quelques uns de ses confidens, il les massacre à coups de sabre. Le malheureux père entendant leurs cris, accourt et sauve la vie aux deux plus petits, dont l'aîné n'avoit que cinq ans. Il recut une blessure à la main , en parant le coup qu'on lui portoit. Voyant couler le sang d'Husseyn qu'il étoit accoutumé respecter, l'assassin s'arrêta. On compta environ cent massacrés ; ce qui n'est pas étonnant. Aucun des prédécesseurs d'Husseyn n'avoit eu taut de femmes; et on avoit vu porter jusqu'à trente berceaux au haram dans l'espace d'un mois.

Au délire de Mhamild, se joignit une maladie aigüe qui le fit recourir tom, 6. non-seulement aux médecins, mais à tous les remèdes superstitieux qui lui étoient annoncés, chrétiens ou musulmans, peu lui importoit. Les uns n'eurent pas plus de succès que les autres. Sa cruauté augmenta avec ses douleurs. Ses capitaines prêts à se trouver sans chef, dans une ville peu soumise, au milieu d'un royaume qui n'étoit rien moins qu'assujetti, tournèrent les yeux sur Asharf; mais il ne voulut accepter la couronne, qu'à condition qu'on lui apporteroit la tête de son cousin. le meurtrier de son père. Mahmiid étoit alors dans le dernier degré de frénésie, et n'avoit plus que quelques heures à vivre, on les abrégea.

Ce destructeur de la dynastie des Shahs, ne jouit que deux ans de son triomphe; et n'en ayoit que vingt-sept quand il mourut. Il n'etoit ni d'une taille, ni d'une figure avantageuse. Il avoit la tête très-enfoncée dans les épaules, le visage large, le nez écrasé, peu de harbe, tirant sur le roux, le regard farouche, quelque chose de rude et de désagréable dans sa physionomic. Il tenoit ordinairement les yeux paissés. Il avoit l'air d'un homme qui rêve toujours à quelque chose,

Malimid, n'eut qu'une scule semme. Il dormoit pen, étoit attentif à tout. infatiguable, intrépide en attaquant, mais se laissant aisement abattre par les revers. Son expédition contre Hispahan étoit téméraire et folle, et n'a pu être justifiée que par le succès. On à dit de lui qu'il étoit propre à faire des conquêtes; mais qu'il manquoit des qualités nécessaires, pour les assurer. Asharf fit faire main basse sur toute Asiarf 11725 la garde de Mahmid, ses ministres et ses confidens. Il n'épargna pas ceux qui l'avoient mis sur le trone, apparemment dans la crainte qu'ils ne rendissent le même service à un autre. Le fils unique de Malmid eut le meme sort ainsi que sa mère. Devenu odieux par ses exécutions, qui réduisirent à un petit nombre ses partisans, et firent une brêche considérable à son armée, dans l'appréhension de ne pouvoir se souteuir, Asharf offrit à Husseyn de lui rendre sa couronne. Sans doute il se seroit retiré dans le Kandahar, où il se seroit fait une domination proportionnée à ses forces : mais le Sophi étoit trop content de n'être point embarrassé des soins d'un gouvernement. Charles Innet

Il refusa. Asharf mit le comble à la satisfaction du prince détrôné, en lui confiant l'intendance de ses bâtimens. Husseyn, en récompense, lui donna une de ses filles en mariage.

Lorsque le père refusoit un trône, il arrivoit à Thamasp , son fils , un secours imprévu pour s'y placer. Ce prince s'étoit retiré dans une province de l'empire, où il vivoit dépendant du gouverneur. Pendant qu'il étoit dans cette triste situation , Nadir Kuli lui envoya offrir sesservices, et cinq mille chevaux qu'il avoit sous ses ordres. Ce Nadir est un homme sameux , qui , après avoir reconquis la Perse , sous les Afghans et les Turcs, usurpa le trône.

Selon les meilleurs écrivains, il étoit fils d'un chef de tribu, et exercé aux armes des sa jeunesse; mais pour embellir son histoire, on a dit que son pere étoit un pauvre ouvrier, que jusqu'à l'age de treize ans il fut lui - même employé à ramasser du bois qu'il portoit vendre au marché, sur un âne et un chameau, la seule richesse de sa famille. Il fut pris par les Tartares Usbeks, s'échappa, devint voleur, courtier d'un marchand dont il enleva la

fille, tua le pere, redevint voleur de grand chemin, ensuite caissier d'un grand seigneur, se distingua en suivant son maître, par quelques actions de bravoure, obtint à cette occasion le grade de colonel, essuya à la cour un passe-droit qui lui fit reprendre pour a troisième fois le métier de-brigand, mais de brigand du premier ordre, oillant les châteaux et les caravannes, et mettant les provinces à contribution.

Il en étoit à ce point , lorsqu'il s'offrit à Thamasp. Dès la première campagne, il prit sur Asharf et ses Afghans in ascendant qu'il ne perdit plus. Sa eputation grossit l'armée du Shah qui e nomma généralissime. Après une rictoire presque décisive, ce prince ne ouvant lui faire un plus grand honneur, lui donna son propre nom Thanasp ou Thamas, auquel on ajoutoit elui qu'il portoit auparavant, d'où a té formé celui de Thamasp Kuli Kan, ous lequel il s'est rendu si célèbre. En rois campagnes, il rendit Thamasp naître de tout ce que les Afgkans posédoient en Perse. Il les poussa dans les pays ruinés; où ils manquoient de ivres et de recrues. Leur armée se

Thomasp.

fondit pour ainsi dire. Asharf offrit de se démettre et de rendre toutes les richesses dont il avoit hérité après Mahmuld; mais Thamasp Kuli Kan ne voulut entendre à aucun accommodement, il le poursuivit à outrance. Avec deux cents hommes qui lui restoient, ce prince se défendit en désespéré, mais il succomba, et fut tué. En lui finit le règne éphémère des Afghans. Après avoir détruit les usurpateurs, dans le centre de l'empire, et remis Thamasp surletrône, le général marcha contre les Turcs, et leur reprit sur les frontières , ce qu'ils avoient conquis pendant les troubles. Il comp-.

1,33.

toit ne les pas menager plus que les Afghans; mais à son inscu, et lorsqu'il s'y attendoit le moins, le roi fit avec eux une paix par laquelle il reconnut l'empereur Ottoman seul Iman, et chef de la religion musulmane, honneur que Asharf, dans sa détresse, avoit en la fermeté de lui refuser. Il céda plusieurs provinces. Se croyant en sureté par ce traité, le roi congédia le peu de troupes qu'il avoit aupres de lui, et ordonna

à son général de licencier son armée. Loin d'obeir, Kuli Kan assemble ses efficiers, déclame contre cette paix, comme contre une trahison des ministres qui ne peuvent avoir été inspirés que par quelque mauvais desseins, pour avoir édé tant de belles provinces auxTurcs, pendantqu'on avoit sur pied une armée suffisante pour les lumilier,

Ces discours qui avoient un air de zèle patriotique, lui attachent l'armée. Il prend la route d'Hispahan , à la tête de soixante et dix mille hommes, presque tous Tartares auxquels il pouvoit se fier. En arrivant près de la capitale, il va trouver le roi, lui prouve qu'il est trompé par ses mauvais conseillers , àpen-près comme Husseyn, son père, l'a été par les siens. Thamasp en convient ; mais le général ne lui trouvant pas l'ardeur qu'il lui désiroit, pour la punition des coupables, conjecture qu'il pourroit bien être sacrifié luimême. Il prend ses mesures avec ses principaux officiers, invite le roi à une revue, delà à un festin d'où le prince peu précautionné contre l'excès du vin, est transporté sous une honne garde dans un appartement reculé. On désarme la sienne propre. On arrête les domestiques. Le lendemain, Thamasp Kúli Kan assemble les ministres d'état et les principaux capitaines. Il leur représente l'incapacité du roi, et les funestes conséquences de la paix, si on ne le dépose. Tous approuvent son avis. On fait paroître le fils de Thamasp , encore au berceau, on lui prête serment de fidélité, et il est proclamé empereur sous le nom d'Abbas III. Sous un prince âgé de six mois, on sent que Thamas Killi Kan étoit le véritable souverain de la Perse. Il disposoit de tout à son gré, et il faut avouer que c'étoit pour l'avantage et la gloire du royaume. Les Turcs furent battus : ils demandèrent la paix. Le régent ne l'accorda qu'à condition qu'ils rendroient toutes leurs usurpations, et rentreroient dans leurs anciennes limites. Au hont de six mois, le petit empereur mourut. Kûli Kan assemble de nouveau les gouverneurs, les grands officiers et les généraux et leur propose de remettre Thamasp sur le trône, s'ils le jugent capable de gouverner. Tous se réunissent à prier Kûli Kan d'y mouter. Il n'y consent qu'à trois conditions : la première, qu'ils déclareront la couronne héréditaire dans sa famille; la seconde, que personne ne prendra parti en faveur de la dernière maison royale; la troisième, qu'ils ne maudi-

Abbas III. Thomas Kulikan, on shah nadir, 1733. ontplus Omar, Osman et Abu-Becr, i ne s'assembleront plus pour faire ommémoration de la mort d'Husseyn, e fils d'Ali.

Cette dernière clause qui établissoit me espèce de tolérance de la secte les Saunites, odieuse aux Perses, fut elle qui souffrit le plus de difficultés. e chef des ministres de la religion lominante, hasarda des remontrances, 'empereur le fit étrangler. Il convopua ensuite les mincipaux, et leur dit: Vos prières n'ayant pas prévenu les malheurs de la nation, c'est une preuve qu'elles n'ont pas été agréables à Dieu. Mes soldats qui y ont · remédié, sont ceux qui méritent vécritablement d'être entretenus des revenus de l'église ». En conséquene, il confisqua tous les biens du clergé, et publia immédiatement après un édit our la réunion des Shiites et des Saunites. Il prit alors le nom de Shah Nadir.

Le règne de ce prince a été un règne le gloire et de victoires, son gouvernement absolument despotique, à l'aidl'une armée de Tartares, et d'autret peuples indépendans et belliqueux, qu'il tenoit toujours près de lui. Les Persans

n'avoient que peu d'autorité, et étoient fort surveilles. Ils mordoient leur frein en silence, mais avec un dépit secret que l'empereur n'ignoroit pas : ce qui étoit encore pour lui une raison d'appesantir le joug, afin de les contenir. On prétend que, las des précautions qu'il étoit obligé de prendre, il eut dessein de s'affranchir de la crainte ; par le massacre général des principaux Persans : ce projet fut découvert. Ceux qui étoient menacés s'amemblérent; les conjurés étoient au milieu d'une armée tout dévouée au Shah. Il falloit forcer une garde affidée. Ils ne savoient même pas positivement où étoit sa tente, ni comment la distinguer entre les autres. N'importe, le désespoir applanit tous les obstacles. Au nombre de cinq seulement, ils pénétrent la nuit dans l'enceinte royale, tuent un cunuque et une vieille femme, entrent dans un pavil-Ion, reconnoissent l'empereur au brillant des diamans, qui étoient sa passion favorite, et dont il étoit toujours chargé. Il se met en défense, et tue deux des conjurés; un autre lui porte un coup mortel. Il s'écrie : « Grace, je vous « pardonne tout, Non, répond un troi-« sièm e, jamais tu n'as fait grâce à

« personne, tu n'en auras aucune ». En disant ces paroles, il lui coupe la tête.

Sitôt que sa mort fut connue, les Tartares coururent aux armes, et fondirent sur les Persans, Ceux-ci se defendirent vaillamment. Il périt cinq mille hommes dans cette action. L'armée se débanda, et alla porter, dans les provinces, la confusion, le désordre et l'anarchie, qui, depuis ce tems, a désolé ce malheureux royaume, presque toujours en proie aux guerres civiles. Shah Nadir, plus connu en Europe sous le nom de Thamas Kûli Kan, a régné quatorze ans. Ses exploits dans l'Inde, dont on ferale récit, lui ont acquis une gloireimmortelle. Il avoit l'air agréable, et néanmoins imposant, sur-tout quand il parloit, un tempérament très robuste, et six pieds de haut. Il joignoit, à une mémoire extraordinaire, une pare présence d'esprit, qui lui faisoit prendre son parti aussi promptement qu'il y avoit pensé. On ne dit pas ce que sont devenus ni Shah Husseyn , ni Thamasp; mais on le conjecture. Des rois qui consentent à descendre du trône, quelque soit leur caractère pacifique, ne doivent pas espérer une vie à l'abri

1743.

des violences. Thamas Kúli Kan n'épargnoit pas ceux qui pouvoient lui porter ombrage; mais du moins ne peuton lui reprocher, comme à la plupart de ses prédécesseurs, d'avoir tué personne de sang-froid, et de sa propre main.

Malgré leurs guerres civiles, les Persans se tiennent toujours en corps de royaume. Les Turcs, leurs ennemis constans, les entament difficilement, et entre les princes successivement assis sur un trône si vacillant, il s'en trouve quelquefois qui rappellent l'ancienne gloire de leur patrie, et savent la faire respecter.

# ORMUZ.

Ormuz, dans le gosphe Persique.

Ormuz a été un royaume qui s'étendoit sur les côtes de Perse et d'Arabie, et comprenoit toutes les îles qui se trouvent dans le golphe Persique. Il est actuellement réduit à une île éloignée de terre, du côté de Perse, de cinq lieues, et à neuf de l'Arabie. Elle a brûlé autrefois. Le feu l'a laissée trèsraboleuse. On y trouve beaucoup de soufre et de sel minéral, trop corrosif pour être employé aux alimens et aux

alaisons. Les ruisseaux et les fontaines ont salés. On tire presque toute l'eau louce de terre ferme : mais près d'une de qui n'est pas éloignée, on en va prendre au fond de la mer dans des vaisseaux qui se bouchent exactement, pour retraverser l'eau salée. C'est aussi dans ce canton que se pêchent les huîtres, qui renferment les plus belles perles du monde. Le pêcheur va les chercher à dix et douze brasses de profondeur. Les chaleurs sont excessives à Ormuz, et presque incroyables à ceux qui ne les ont pas éprouvées. Cependant on y vit long tems, l'air y est bon, et plus sain que sur la côte de Perse, que les habitans sont obligés de quitter dans les chaleurs, pour aller respirer le frais dans les montagnes. Malgré ses eaux salées, cette île nourrit beaucoup de gibier, des gazelles, des renards et d'artres animaux, qui apparemment peuvent se passer d'eau douce.

On sait à peu près le tems où l'ancienne ville d'Ormuz, bâtie sur la côte de la Perse, a cessé d'exister, par les guerres qui l'ont détruite, et a transféré son empire dans l'île, au commencement du quatorzième siècle. Un des rois de ce premier royaume nous a donné l'histoire de ses prédécesseurs. Ceux qui n'aiment pas les rois verront avec surprise, et peut être ne voudront pas croire que neuf de suite ont été d'excellens princes. Cet état, dans le principe, s'est étendu par le commerce. Le commerce l'a soutenu et l'a fait envier, ce qui a causé sa décadence. Il s'étoit entretenu dans un état florissant, malgré les guerres des princes, qui se disputoient ce petit trône. Leur suite, non-interrompue, se portoit jusqu'au vingt-septième, lorsque les Portugais, desirant s'emparer exclusivement du commerce de cette partie de l'Asie, attaquèrent Ormuz, et s'en rendirent maitres en 1514. Sous leur domination, les rois naturels conservèrent leur autorité, mais affoiblie et bornée, comme vassaux du roi de Portugal, l'espace de cent quatorze ans, jusqu'en 1622, que les Persans se sont rendus maîtres d'Ormuz, avec le secours des Anglais.

## TURKMAN.S.

Turkmans, près de la mer Caspienne,

Les Turkmans, ou Turkomans, out été ainsi nommés, comme qui diroit, semblables aux Turcs. A leur figure et leurs mœurs, on doit les juger d'ori-

gine Tartare. Ils ont le visage basané et plat , habitent peu les villes , et seuement par nécessité, car ils ne s'y plaisent pas, sont volontiers errans, lus pasteurs qu'agriculteurs, remuans, belliqueux et impatiens du joug. Des environs de la mer Caspienne, d'où on les fait partir, il est difficile de les mivre dans leurs émigrations, en Perse, en Turquie, sur les frontières, et dans e cœur de l'Asie, dans les montagnes l'Arménie, dans les plaines immenses ju'arrose l'Euphrate, dont ils infestent a navigation, en même tems qu'ils oillent les caravanes par terre. On les livise en orientaux et en occidentaux. Entre eux ils ont retenu le partage les familles, et la connoissance de leurs iliations. Deux d'entre elles ont fait les conquêtes, ont produit des souveains. Elles se sont distinguées en tribus lu Mouton noir et du Mouton blanc, par la couleur de l'animal peint sur eurs enseignes. Nadir Shah, dont nous cnons de parler, sortoit des Turkonans orientaux. Les occidentaux ont jussi fourni des guerriers dont les expéditions ont été moins célèbres par eur étendue; mais dont les exploits

supposent de la hardiesse, de la bra-

448

voure et de la capacité. Ce peuple est agissant, et jamais oisif. Les femmes filent sur leurs chameaux, ou moulent le grain avec des moulins à bras, que ces animaux portent. Leur langue en général est celle du pays qu'ils habitent; turque chez les Turcs, persaune chez les Persans, mêlée par-tout de quelques mots primitifs, et prononcée avec une dureté qui semble originaire. Ils professent la religion mahométane; mais sans se gêner heaucoup pour les obligations. La tribu du Mouton blanc comptoit, au commencement du treizième siècle, jusqu'à treize chefs qui s'étoient succédés dans le Diarbekir, où ils avoient formé un royaume, de plusou moins grande étendue. Ils l'habitent encore en grand nombre; mais soumis aux Kisitbaschas, ou Persans, qui ont sué leur dernier prince.

#### U.SBEKS.

Usbeks de Les Tartares Usbecks viennent aussi Bulkarie et, des environs de la mer Caspienne. Ce qu'on pourroit dire de leur figure, leur caractère et leur religion, ne seroit qu'une répétition de ce qui aété dit des Turkomans. Une chose remarquable,

c'est qu'ils ont vécu paisiblement sous trois princes, le grand-père, le père et le fils; reconnus tous trois pour des esprits bornés, appellés même imbécilles dans l'histoire. Le dernier, à cette qualité, joignoit celle de dévot et de grand chasseur. Cette dynastie régna dans la grande Bukharie, et une autre dans le Karasin.

Le Karasin consiste principalement Le Karasin, en vastes plaines de sable, comme la catre les grande Tartarie. Il est fertile par-tout la grande où il est arrosé. On vante sur-tout ses les déserts melons d'eau qui se transportent très- de Karak loin, et dont on peut manger en quan-et le fleuve tité, sans être incommodé. Ce pays est traversé par trois grandes rivières dont deux se jettent dans la mer Caspienne, et la troisième dans un grand lac, qui n'est pas plus enflé de ses eaux, que la mer avec laquelle il n'a pas de communication, ne surabonde des grands fleuves qu'elle recoit. On compte, dans ce pays, vingt provinces. Il y avoit antrefois beaucoup de villes, actuellement très-déchues de leur grandeur, qu'elles devoient au commerce. Maisles Usbeks, loin de le cultiver, craignent même la communication des autres peuples qui pourroit le faire fleurir. Ils ont porté

5 Coople

la précaution à cet égard, jusqu'à détourner une grande rivière qui se jetoit dans la mer Caspienne, et dont l'embouchure formoit un excellent port. Un autre port qui reste, ils en usent peu, et ce n'est que par ruse et malgré eux, que les Russes obtinrent quelque correspondance.

Avant les *Usbeks*, on croit que ce pays a été habité par les *Sartes*, dont on ignore les coutumes et le caractère; mais il y a plus d'apparence qu'il s'est formé d'un mélange de Persans, d'Arabes, de Turcs; et qu'enfin les Tartares Usbeks ont prévalu. Ils sont encore moins polis, et plus inquiets que ceux de la grande Bukharie. Les bons pâturages ne les fixent qu'autant qu'ils peuvent de-là fondre sur les pays voisins, et faire des esclaves, qui sont leur principale richesse. Au défaut d'étrangers à piller, ils se volent mutuellement. Les Usbeks menent une véritable vie de brigands, sans connoissances, sans sciences, oisifs et uniquement occupés de discours frivoles, jusqu'au moment où l'avertissement d'un pillage les tire de cette espèce de léthargie. Toute la horde pour lors se met en mouvement. Ils ne comoissent point le pain, sont grands mangeurs de chair, sur-tout de cheval. Leur principale boisson est le lait de jument. Il peut les enivrer. Pour la chasse des chevaux sauvages, trèsmultiplies dans leurs plaimes, ils se scramponnent sur la tête ou sur le col de l'animal. Tandis qu'il se fatigue pour faire quitter prise à l'euneui, le chasseur approche et le tue facilement. Ce pays est en proie aux factions causées pair la multitude des enfans des princes, tous prétendans au trône. Leur histoire un peu régulière date du commencement du scizième siècle.

Mais la succession connue de dixsept Kans, ou chefs de ces hordes
errantes, jusqu'au commencement du
dix-huitième siècle, ue présente-presqu'aneums faits remarquables. Ce sont
des excursions les uns contre les autres,
des marches rapides, des surprises, des
combats sanglants entre des poignées
d'hommes qui se disputent une motte
de terre fraiche et herbue, trouvée
dans des déserts arides. Les passions
humaines jouent à la vérité les mêmes
rôles dans ces petites cours que dans les
grandes. Projets ambitieux, intrigues,
eruautés, fratricides, parricides même;

mais nous en sommes moins instruits, que de ce qui s'est passé dans les grands empires. On remarquera, dans une action de Din-Mahained, septieme Kan, une cérémonie de dévouement. Prêt à s'enfoncer dans les bataillons ennemis, pour y entraîner ses troupes un peu hésitantes, il prend une poignée de ponssière, se la répand sur la tête, et s'écrie : « Je dévoue mon âme à « Dieu, et mon corps à la terre ». Il charge, est suivi, et remporte la victoire.

Hajim, douzième Kan, châtia un de ses fils encore adolescent, pour avoir souffert qu'un homme de campagne tuât un de ses moutons gras pour le traiter. « J'ai cinquante ans, dit-il, et « jamais je n'ai engagé personne à faire « une telle dépense. Si les paysans sont « obligés de tuer des moutons pendant « que vous êtes jeune, ils seront forcés « de tuer des chevaux et des vaches « quand vous serez plus agé. Les autres « voudront suivre cet exemple, et ce « sera le moyen de les réduire tous à « la mendicité ». Ce trait, en même tems qu'il prescrit la simplicité des mœurs, est une leçon pour les gouver-neurs des princes. Rien n'est à négliger dans l'enfance, à l'égard de ceux que la remontrance n'oscra peut-être plus approcher le reste de leur vie. Ce meme Hajim étoit tellement craint et respecté de ses sujets, que, dit l'historien, « s'il leur avoit defendu d'avoir « aucun commerce avec leurs femmes « pendant une année, ils auroient obéi « à ces ordres, et même auroient évité « d'approcher trop près de leurs maisons, pour ne pas donner seulement « le moindre soupçon ».

Les Russes qui passent par ce pays pour commercer à la Chine, conjecturoient, en 1724, que le Kan des Usbeks pouvoit mettre en campagne deux cents mille chevaux; mais aussi c'estle nombre de tous ses sujets mâles, jeunes et vieux. Dans la dernière révolution dont on a connoissance, à-peuprès vers ce tems, le fils détrôna son père, et lui fit crever les yeux. Qu'on juge des autres plus anciennes par celle-ci.

### I N D E.

Nous allons encore retrouver les Tartares dans l'Inde. Et où n'ont-ils pas pénétré, attirés par l'espoir du butin et par la douceur du climat? Ces riches et agréables contrées n'ont que trop offert ce double appàt aux Tartares voisins de l'Inde. On appelle ainsi un grand pays d'Asie, dont les bornes sont le grand et le petit Tibet, l'Océan des Indes, la Chine, la mer de la Chine, la Perse et la merdes Indes. Cette vaste régionse divise en trois parties. La presqu'ile occidentale en deça du Gange, l'orientale au della, et le continent. Celleci est soumise à un seul monarque, qu'on connoît en Europe sous le nôm de Grand Mogol, et son empire sous celui d'Indostan.

## I N D O S T A N.

Aucun pays n'a été si favorisé de la Indostan . entre le nature, que l'Inde en général, et l'Ingrand et le grand et le dostan en particulier. Son étendue y la presqu'ile fait trouver tous les climats, et toutes au-dela du les variétés de la nature, le froid glacial Gange, la presqu'ile du nord, la chaleur ardente du midi, en deçà, la des chaînes de montagnes très étenmer des Indes, le dues, des plaines immenses, desgrands golfe de Bengale et fleuves , une multitude infinie de moinla Perse. dres rivières et de petits ruisseaux. Les vents du sud regnent avec peu de variations pendant six mois. Les saisons sont assez régulières dans cette vaste région, et les vents du nord pendant les six autres. Depuis Surate jusqu'à Agra, il ne pleut jamais que dans une saison de l'année, depuis le milieu de juin jusqu'au milieu de septembre; mais alors c'est un déluge qui fertilise les terres et qui commence et finit par des tempêtes effrayantes, auxquelles succède une sérénité continue. Pendant ces neuf mois, il y a des alternatives surprenantes de froid et de chaud. Un jour brûlant, est quelquefois suivi d'une nuit assez froide pour couvrir de glace la superficie de l'eau; et à cette nuit succède souvent un jour aussi chaud que le précédent.

 que l'Amérique fouille ses mines pour l'Inde, que l'Afrique ramasse l'or de ses ruisseaux pour cet empire, qui ne veut recevoir autre chose en paiement de ses marchandises, et qui n'ayant pas besoin des autres, garde ce qu'elle a recu.

Tous les grains y viennent en abondance, et sans culture difficile. L'Inde a beaucoup de nos fruits, et une multitude d'autres excellens qui lui sont propres. La même proportion se trouve dans les légumes, les fleurs, les racines et les arbres. Elle en a quelques-uns des nôtres et beaucoup de particuliers. Le gibier y est commun. On y trouve presque tout celui qui charge tables, et d'autres oiseaux et quadrupèdes que nous ne connoissons pas; ce pays si arrosé et baigné de la mer, abonde en poissons de toute espèce. L'éléphant auquel on prête encore plus d'esprit que de force et le rhinocéros y naissent, et s'y combattent. Le jakal erre autour des tombeaux, et dévore les cadavres; le lion, le tigre, le léopard effragent le voyageur dans les déserts. Le loup fait la guerre aux troupeaux qui consistent en bœufs dont la plupart ont une protubérance sur le dos . et en

moutons qui trainent une quene, ou une membrane graisseuse et cartilagineuse du poids de quinze ou vingt
livres; outre les éléphans, on y trouve le bufile, le dromadaire etle chanaeau, propres aux grands fardeaux; on se sert des derniers et des chevaux pour les voyages. Les anes y sont beaux et vigoureux. L'animal qui produit le muse n'y est pas rare, et lesinge qui n'est bon à rien d'utile, est très-commun. Comme si la nature n'eût voulu rien oublier, elle a mis aussi dans l'Inde des plantes venimeuses, des insectes incommodes, et des reptiles dangereux.

On compte dans l'Indostan vingt provinces, dont les capitales presque toutes autrefois bâties par des sonverains, ont des palais qui attestent leur ancienne splendeur. On doit remarquer comme une singularité, que deux provinces aux bas du Gange, habitées par des pirates, des voleurs de terre, des malfaiteurs de tous les pays auxquels ils donnent asyle, sont gouvernées par une reine qui dépend peu du Mogol. Ces brigands encemis de tout commerce, qui l'éloignent même de leurs parages de pour d'en être civilisés, veulent à la vérité quelque police; tom. 6.

mais dont ils n'aient pastrop à redouter la sévérité. Par cette raison, ils préferent les femmes, qui sont, disent ils, plus douces et plus traitables que les

hommes.

Il est permis de supposer que les voyageurs ont quelquefois plus suivi leur exagération, que consulté la vérité, dans la description qu'ils nous ont laissée de la plupart des villes.Que Tatta située presqu'à l'embouchure de l'Indus, ait des écoles de théologie, de philosophie et de politique, on peut le croire; mais que ces écoles on colléges soient au nombre de trois cents dans une seule ville, ce fait excède toute vraisemblance. Le même doute circonspect, doit s'exercer à l'égard des curiosités naturelles et artificielles, qui se représenteront dans la suite de l'histoire. Les docteurs de Tatta prétendent avoir des mémoires du tems de Porus. Ils y lisent qu'Alexandre très-grand sorcier, embarrassé à faire passer l'Indus à son armée, appella un million d'oies sauvages, qui mirent ses soldats au de là du fleuve.

L'indostan est habité par différens Peuples. peuples. Indiens , Patans ou Afghans , Baluchis, Parsis, Mogols ou Tartares.

Les Indiens sont les naturels du pays; et quoiqu'assujettis, ils conservent encore la supériorité du nombre, de cent contre un. Les Parsis descendans des anciens Persans adorateurs du feu, fugitifs de leur pays, quand les Mahométans s'en sont emparés. Leur-postérité subsiste principalement autour de Surate. Les Patans on Afghans sont les descendans des Mahométans, Turcs, Persans, Arabes, qui vers l'an 1000, assujétirent les Indiens et s'emparèrent de l'Inde, qu'ils regardent encore comme leur possession. Ils haissent les Mogols comme usurpateurs, et ne désesperent pas de les chasser un jour. Le jurement le plus ordinaire du moindre d'entr'eux est : Que je ne puisse jamais être roi de Delhi, si cela n'est ainsi. Ils sont guerriers , habitués dans les montagnes, où ils se sont formé des souverainetés sous les Rajas, Les Baluchis sont comme un détachement des Patans, entre la Perse et l'Inde, barbares adonnés au pillage, qui n'obéissent qu'autant qu'ils veulent, tantôt à l'un, tantôt à l'autre monarque. Les Mogols ou Jagatays sont actuellement les vrais maîtres de l'Inde, et y commandent despotiquement. Enfin les Européens y ont aussi des établissemens. Les Indiens sont idolatres, les Parsis pratiquent encore la religion des anciens Perses réformés par Zoroastre. Ils sont doux et vertueux. Les Patans et les Mogols sont rigides observateurs de la loi mahométane. Mais les Baluchis s'en écartent sans scrupule.

M gols.

Les Mogols actuels de l'Indetiennent peudes Mogols Tartares leurs ancêtres. Ils sont grands, bien faits, d'une belle figure, très-polis entr'eux et avec les étrangers. Leur salut quand ils s'abordent, est accompagné de souhaits: Dieu vous donne sante, qu'un bonheur suive promptementun autre bonheur. Je vous souhaite les prières des pauvres. Souhait remarquable, qui est une lecon aux riches. Les habits des deux sexes sont longs, et différent peu : attachés à la même forme, ils ne connoissent point les modes. Le fondement de leur nourriture est le riz. Ils usent aussi du pain, préfèrent l'eau à toute autre boisson; et en effet, elle est excellente dans l'Inde. Cependant ils font des boissons enivrantes de fruits ferme ntés et de jus d'herbes, ou tirées des arbres par incision. Les cérémonies des mariages sont magnifiques, et ruinent souvent des hommes aisés. Ils prennent plusieurs femmes. Ceux qui en ont le plus, sont les plus jaloux. L'adultère et la simple fornication sont des crimes que le frère n'hiesite pas à punir par la mort de la sœur, et il en est loué. Les femmes sont bien traitées dans leur intérieur. Elles accouchent facilement. Le premier né d'une femme légitime, a une prééminence sur ceux des autres. Ils le nommeut le grand frère. Les courtisannes sont souffertes; mais il faut

qu'elles soient enregistrées.

On enterre dans la campagne, Quelques-uns se font élever de beaux tombeaux d'avance. Le deuil est excessif, et assujetti à tant de formalités, qu'on pourroit douter de la sincérité de tant de pleurs, et de tant de regrets commandés. Il se renouvelle dans des suites' d'années. Les familles se rendent aux sépultures de leurs ancêtres qui sont toujours places dans des lieux agréables. La langue est un mélange de Persan et d'Arabe, d'une prononciation douce et coulante. Ils écrivent de gauche à droite ; il y a toujours parmi eux des gens qui cultivent les sciences ; mais elles ne sont pas une profession,

excepté l'astrologié qui produit quantité de diseurs de bonne aventure. Les Mogols sont en général Sonnites de la même secte que les Turcs, qui reconnoissent Othman pour légitime successeur de Mahomet. L'empereur est de cette secte. Presque tous les courtisans au contraire sont Shiites ou sectateurs, d'Ali, parce qu'il y a entr'eux beaucoup de Persans. Le Mahométisme est pratique dans l'Inde avec beaucoup de rigueur. Les Mogols sont très-sobres. Le même mot qui désigne un ivrogne, désigne aussi un fou. Ils sont très charitables. Le pays est couvert de fondations pieuses, d'hôpitaux dans les villes, de réservoir à portée des bourgs, pour la commodité des habitans, d'auberges sur les grands chemins, où on trouve le couvert gratuit. Quelques-uns même établissent sur les routes des gens qui les parcourent, en portant de l'eau sur des buffles dans des outres, pour rafraichir les voyageurs et leurs animaux. On compte dans l'Indostan à-peu-

Fakirs. On compte dans l'Indostan a peuprès huit cent mille Fakirs Mahométans, et douze cent mille mendians idolatres, qu'on appelle Joghis, Parmi les premiers on distingue les derviches,

qui passent leur vie dans la retraite et

la contemplation, et ne vivent que des aumônes qu'on leur apporte. Quelquesuns s'astreignent à des austérités effravantes, comme de se tenir toute leur vie courbés, les bras tendus, ou dans d'autres postures génantes, ou de se mettre des fers pesans aux pieds. des ceintures piquantes, de se suspendre sur des seux, de s'étouffer de fumée, et autres semblables inventions. La formule de leur prière qu'ils crient de toute leur force, est : « Dieu tout-« puissant, jetez les yeux sur moi, car « je n'aime point le monde, et je fais « pénitence pour l'amour de lui. Ils affectent la plus grande malpropreté, et ne se coupe jamais la barbe, les cheveux ni les ongles.

Lesautres Fakirs et les Joghis, qu'on peut confondre avec eux, à la malpropreté, la presque nudité, et les haillons près qui leur sont communs avec les Derviches, ménent une viet toute différente. Ils ne sont point sédentaires, mais errans, sans retraite assurée; ceux qui vont seuls, sont les plus débauchés, et les plus corrupteurs; mais on en rencontre quelquefois des troupes de deux cents, plus ou moins, armés et très-insolens. Ils ou moins, armés et très-insolens. Ils

ont un supérieur qui se distingue par sa gravité, la pauvreté de son habillement, plus excessive que celle des autres, et par une gresse chaîne qu'il traîne après lui. En arrivant dans un endroit habité, ils s'établissent sur la principale place. Le chef fait la prière à haute voix; les autres se répandent dans les maisons, où ils recueillent les aumônes, et vantent la science, la vertu et les autres grandes qualités du supérieur. Il recoit avec affabilité les dévôts qui viennent le consulter, surtout les femmes. Il a des secrets pour rendre fécondes les stériles, pour les faire réussir à être aimées de qui bon leur semble. Quand la troupe veut s'arrêter, elle plante son étendard et ap-pelle les passans au son du cor et du tambour.

Ce ne sont point là lés ministres de la religion. Ceux-ci se forment de jeunes gens qui s'attachent aux mosquées, où ils peuvent joindre à cette étade quelque connoissance des lois et une vie exemplaire: ils parviennent aux dignités de chefs de Mosquées, de Mullah et de juges. Toutes les religions sont tolérées dans l'Indostan, et le peuple y traite avec beaucoup de respect tous les ministres du culte quel qu'ilsoit. Les Indiens pardonnent toutes les opinions, et apportent une singulière raison de leur tolérance; qui estce, disent-ils, qui ne trouveroit pas quelque folie dans la sienne?

Les Indous ou gentils, sont divisés en quatre grandes Castes ou tribus qui se subdivisent chacune en beaucoup d'antres. 1°. Les gens de loi ou prêtres. 2°. Les gens de guerre. Dans cette classe sont les Rajahs et les rois. 3'. Les marchands. 4". Les artisans, labou-

reurs et gens de bas étage.

Les prêtres ou gens de loi sont nommés Braines de Braina leur ancêtre, le premier des êtres créés qui recut la loi, dont ils se disent dépositaires. Les autres Castes et tribus reconnoissent leur prééminence. Quelque crime qu'ils commettent, ils ne peuvent être condamnés à la mort ; tout au plus à perdre la vue. Quiconque en tucroit un même par hasard, doit expier ce forfait par un pélerinage de douze ans. Pendant tout ce tems, le meurtrier est obligé de démander l'aumône, le crâne du Brame à la main , et d'y boire et manger ce qu'on lui donne, et à la fin de bâtir un temple selon ses moyens. La Indons.

caste des Brames est parmi les Indiens ce qu'étoit la tribu de Lévi chez les Juis. Dans quelques cantons ils deviennent Rois ou Rajahs, dans d'autres, fermiers des uns des autres.

Les gens de guerre se nomment Rasputes. C'est la noblesse du pays, commandée par les Rajahs leurs chefs. Le grand Mogol les craint, les menage, et en prend à son service, de peur qu'ils ne se tournent contre lui. Les marchands et tous ceux qui s'occupent du commerce quel qu'il soit , forment la troisième caste, et se nomment Banians, ce qui veut dire, gens simples ou sans défense. En effet, ce sont les plus patiens des hommes. Qu'on les frappe, qu'on les insulte, jamais ils ne se vengent. Ilsne peuvent souffrir qu'on fasse mal à une mouche, à un insecte quelconque. A l'exemple des Brames, ils ne mangent rien de ce qui a eu vie. Les Ratpujes ne sont pas si sévères, et sont imités par la quatrième caste, dont le nom Vise ou Soudras, signifie un homme qui sert ou qui aide un autre. Dans cette classe, les distinctions sont aussi rigoureuses entre les différentes professions, qu'elles le sont entre les Brames, les Ratpujes et les Banians,

qui ne doivent jamais s'allier hors de leurs castes, et qui sont assez fidèles à ce devoir. Il n'est non plus permis de s'immiscer dans la profession ou le service domestique l'un de l'autre. Celui qui balaie n'est pas celui qui enlève les

ordures, et ainsi du reste.

On prendra la description des coutumes et des usages des Indous, dans les deux dernières classes qui sont celles du peuple, chez qui on trouve ordinairement, ce qu'on pourroit appeller le cachet de la nature. Ils sont fort sobres, réservés à l'égard des femmes, modestes, charitables. Il faut la dernière insulte, qui est de les frapper de la semelle d'une pantouile sur laquelle on a craché, pour les tirer de leur modération. Ils sont très - Apres au gain. Les plus opulens, ne négligent pas les plus petits profits. Leurs richesses consistent en or, argent et pierres précieuses, qu'ils cachent soigneusement aux officiers du grand Mogol. La métempsicose est chez eux en honneur; c'est pour cela qu'ils ne tuent aucuns animaux, pas même les insectes. Ils ont aussi la bonhomie de racheter à prix d'argent, la vie des animaux, que les Musulmans et les autres voudroient

tuer pour s'en nourrir, ou même qu'ils menacent, pour tirer d'eux une espèce de rançon. Ils ont réellement des hepitaux pour les animaux vieux et infirmes; mais c'est exagérer leur pitié pour les bêtes, que de dire qu'ils prement soin des puces, des punaises et autre vermine qui pompe le sang; et qu'il leur arrive de loner des pauvres pour se laisser sucer par ces insectes.

Avec ce caractère si éloigné de toute malfaisance, on n'aura pas de peine à croire que les Indous détestent la guerre. Ils sont pleins de probité dans la gestion des affaires qu'on leur confie. Excellens domestiques, fideles, attentifs, serviables. Ils se tiennent fort propres, se rasent fréquemment la tête, portent la barbe courte, soignent et se parfument; distinguent leurs tribus par la forme de la barbe et du turban, et quelques marques qu'ils s'impriment sur le corps. Les Bramines portent entre les sourcils un Y qui descend sur le nez. Ils sont grands et corpulents, les femues un peu chargées d'embonpoint. Hommes et femmes ont les pieds nuds, mais toujours très propres. La longueur de la culotte leur tient lieu de bas. Il n'y a même pas dans leur

langue demot qui exprime ce vêtement. Les Indiennes portent des bijoux aux oreilles, au nez, aux bras, aux doigts, même ceux du pied, et aux jambes. Leurs niets sont bien accommodés. Ils usent beaucoup de thé et de café. Rarement se permettent-ils d'autres boisson. Ils ne sont pas prompts dans leurs ouvrages, mais très-advoits et très recherchés. Ce sont les meilleurs fileurs, tirenrs et metteurs en œuvre du monde. Parfaits imitateurs. Nos ouvriers sont étonnés de leur voir faire tant de choses avec si peu d'outils, mais ils ont un grand avantage qui est de se servir des pieds comme des mains. Ils sont de mauvais dessinateurs, mais bon coloristes, n'emploient que le jus d'herbes, et l'expression des racines dans leurs teintures, et point de métair.

Les Indiens aiment la poésie. Leurs fables sont célèbres. Ils connoissent peul'bistoire encore moins la physique. Comme les savans des autres nations, les leurs ontune métaphysique, veulent aussi deviner l'origine des choses, et se perdent de même dans cette recherche. Leurs sciences favorites, les plus profitables à ceux qui les cultivent, sont l'astrologie et la médecine; l'astrologie

qui devine et prédit. Leurs astronomes connoissent assez bien le ciel, et savent calculer les éclipses. Le peuple est prodigieusement effrayé de ces phenomènes naturels. Il faut que les médecins, quand ils sont appellés, devinent la maladie, comme le maréchal chez nous est obligé de deviner celle du cheval. Ils en nomment une. Heureux le malade s'ils rencontrent bien. Ils ont une habileté singulière dans la connoissance du pouls, aucune en anatomie. Ils commandent peu la saignée, et prescrivent ordinairement les bouillons

gras, méthode qui réussit.

Leurs géographes enseignent que la terre est platte et triangulaire. Ils l'enveloppent de sept mers de lait, de sucre, de beurre, qui chez eux est liquide, de vin; mais ils n'expliquent pas comment toutes ces bonnes choses influent si peu sur notre atmosphère. Leurs écrits moraux sont en grand nombre et excellens. Ils ont des livres sacrés dont ils font une étude particulière. Bénarès , ville considérable situce sur le Gange, dans un pays trèsbeau et très-riche, est comme l'école générale, et l'Athènes de l'Inde. Il n'y a point de colléges, ni de classes

comme en europe. Suivant la coutume des anciens, les maîtres sont dispersés dans la ville, ont chacun cing ou six disciples, rarement plus de dix qu'ils instruisent en se promenant dans les beaux jardins des faubourgs, où les possesseurs se font plaisir et honneur de les recevoir.

Les Banians se marient à six ou sept ans, au plus tard à quinze ou seize. Il n'y a que dans cette cérémonie qu'ils laissent paroître leur opulence, qu'ils cachent ordinairement si soigneusement. Elle se fait devant le Bramine, qui fait des voeux et donne sa bénédiction. C'est aussi le prêtre qui donne le nom aux nouveaux nés. Il fait une marque à ceux de sa caste, comme pour les aggréger à sa hiérarchie. Ceux qui ont le moyen font brûler les morts. Les femmes des grands attachent un point d'honneur à se brûler avec leurs maris. Tout ce qu'ont pu obtenir les gouverneurs Mahométans, pour tâcher d'abolir cette cruelle coutume, c'est que la permission en soit demandée. Alors ils tâchent par les délais de ralentir l'empressement de ces malheureuses veuves; mais il ne se passe point d'année qu'on ne voye des exemples de cet usage barbare.

47

Les Parsis sont une colonie des anciens adorateurs du feu, venus de Perse leur patrie, lorsque les Arabes s'en emparerent vers le milieu du septième siècle. Cherchant à se dérober à la persécution des Mahométans, ils s'embarquèrent sur sept vaisseaux, et abordèrent dans le golphe de Cambaie, où ils se sont établis et multiplies. C'est un peuple doux; il aime l'agriculture et s'y applique. Ce sont eux qui font les plus belles et les plus riches étoffes. Vetus comme les gens du pays, ils ne se distinguent que par une longue barbe, et sont indifférens sur toute espèce de nourriture, Leur animal privilégié est le coq, qu'ils vénerentet immolent au soleil; mais l'objet perpétuel de leur culte est le feu. Ils l'entretiennent dans leurs temples avec autant de soin et de sollicitude, qu'en avoient autrefois les vestales. Jamais ils n'y jettent rien qui puisse le souiller, comme des insectes, des balayures, et autres choses semblables. Ils frémiroient s'ils voyoient cracher dessus, ou jeter de l'eau. Il faut qu'il s'éteigne de lui-mème. Loin de s'opposer aux progres d'un incendie, ils y apportent tout ce qui peut l'augmenter, meubles, habits. C'est une bénédiction pour celui à qui cela arrive. Le mariage et les autres actions de la vie sont sanctifiés par les prêtres. Ils n'enterrent point les morts, les brûlent encore moins, mais les laissent pourrir en plein air, dans des enclos préparés exprés. Les Parsis sont dépositaires des livres de Zoroastre, leur grand législateur, qui a consigné dans ses écrits, les rites minutieux de leur religion, et les formules de prières qui doivent accompaguer toutes les actions.

La grande chaleur rend les ombrages précieux aux Indiens. Ils les intro-générales. duisent jusques dans les villes, qui de loin ressemblent à des forêts. Tout ce qu'on a pu imaginer est employé pour procurer de la fraicheur, dans les maisons, 'expositions aérées, soutereins, eaux sailfantes. Ils aiment la musique, sur tout celle qui est bruyante. Dans le pays même, croissent les plantes propres à guérir leurs maladies indigenes. L'habitude a aussi donné aux docteurs des méthodes curatives, qui rénssissent. Dans les cantons les plus chands, on est dans une langueur et

une foiblesse qui pourroit passer pour une maladie. Mais la vie se prolonge

jusqu'à une extrême vieillesse dans cet état. Ils n'ont que des espèces de clepsydre et d'autres moyens très-imparfaits, pour mesurer le tems. Les villes ne sont composées que de très-petites maisons. Celles des seigneurs même, ne sont que des cabanes dans un vaste enclos. Le luxe ne brille que dans des pavillons extérieurs, où ils fument, prennent le café, s'entretiennent et passent tout le jour, pendant que les femmes s'amusent entre elles dans l'intérieur. Le commerce est actif, beaucoup plus par terre que par mer. On voyage assez surement presque par-tout, mais pas commodément, parce qu'il faut porter avec soi les nécessités et les aisances de la vie; c'est pourquoi on présère d'aller en caravannes, où on s'aide les uns les autres.

Cour du grand Mogol.

Le grand Mogol tient sa cour à Delhi, sa capitale. Il a toujours autour de lui dans la citadelle, qui équivaut à une très-grande ville, une garde de ciuquante mille hommes de cavalerie. L'infanterie est immense. Cette armée est commandée par des Rajahs, des Omrhas, qui amènent à tour de rôle, des troupes de leurs provinces, seulement pour six mois. La garde person-

nelle de l'empereur est composée de femmes Arabes très-exercées, qui ne sortent pas du sérail. On trouve entre elles tous les grades qui sont entre les hommes. De même, il y a un conseil de femmes expérimentées, qui correspondent avec les ministres, vice - rois, gouverneurs, et portent le titre de leur emploi et de leur province; de sorte qu'on doit les regarder comme tenant le gouvernail et les pilotes de l'empire. A la vérité, toutes les semaines, sans jamais y manquer, l'empereur assiste à l'extérieur, au conseil d'état ; mais ce qui s'y règle , n'a de force qu'autant qu'il est ratifie dans l'intérieur. Le crédit, la puissance du ministre, du commandant ou autre, la continuation dans sa dignité ou son emploi, dépend de sa bonne intelligence avec la dame à laquelle il correspond. Cette correspondances'entretient par écrit, et par le moyen des eunuques. L'empereur se pique d'une justice exacte. Tous les jours, à moins de maladie, il recoit les requêtes, assis sur son trône, et tous les jours il s'impose l'obligation de rendre lui même la justice à dix pauvres. Rien de mieux réglé que le gouvernement intérieur 476

finances.

de son palais. Entre plus de dix mille femmes et autant d'eunnques, tout est si bien compassé, qu'il est rare qu'il y ait des querelles; mais aussi chacun y a en abondance le nécessaire et le superflu : les sultanes , les favorites et les princesses, avec une profusion et une magnificence au-dessus de l'imagination. Au reste, il ne transpire rien de ce qui se passe dans ce lieu, où tous les plaisirs, toutes les jouissances, tous les délices se réunissent pour la satisfaction d'un seul homme.

Outre l'armée de Delhi, il y en a Forces et toujours une aussi considérable à Agra, l'autre capitale. De plus, le moindre village a deux cavaliers et six fantassins, qui sont comme les espions du gouvernement, auguel ils doivent rendre compte de ce qui se passe. Toutes les villes ont des garnisons. Enfin , les Rajhas qui sont des souverains partiticuliers, comme feudataires de l'empire, ont toujours de nombreuses troupes prêtes à marcher. Il y en a un qui se dit descendant de Porus. Il a habituellement sur pied cinquante mille chevaux et deux cent mille hommes d'infanterie. Le Mogol entretient cinq cents éléphans. Ses arsonaux contien-

nent des quantités immenses d'armes. Il trouve les sommes nécessaires à toutes ces dépences, dans l'héritage de de tous les gens à sa solde , grands et petits qui lui appartient; dans la fertilité des terres de l'Indostan dont il est propriétaire, et dont les cultivateurs ne sont que les fermiers ; enfin , dans les donanes, et les impôts sur le commerce, ces branches réunies font un revenu énorme.

Si l'on en croit un voyageur, qui a examiné de près le commerce de l'empire, tout l'argent du Mexique, tout l'or du Pérou, après avoir circulé quelque tems eu Europe et en Asie, vient tomber enfin dans l'empire du Mogol. d'où il ne sort jamais. Telle est sa circulation. Une partie se transporte en Turquie pour les marchandises qu'on en tire. De la Turquie, l'argent passe dans la Perse par Smirne, pour les soies qu'on y va prendre; de la Perse il entre dans l'Indostan , par le commerce de Moka , Babel-Madel , de Basra et de Bender Abassi. D'ailleurs, il en vient immédiatement d'Europe aux Indes, sur-tout par le canal des Hollandais: Presque tont l'argent qu'ils tirent du Japon, entre dans les états

478

du Mogol. Il est vrai que l'Indostan, tout fertile qu'il est, tire quelques denrées des autres pays, comme du cuivre du Japon , de l'étain d'Angleterre, de la canelle, des muscades, des éléphans de l'île de Ceylan, des chevaux d'Arabie , de Perse et de Tartarie; mais d'ordinaire, les négocians se payent en marchandises. Ainsi, la plus grande partie de l'or et de l'argent de l'Univers, trouve mille voies pour entrer dans l'Indostan, et n'a presqu'aucune issue pour en sortir. Il reflue par les impositions, dans le trésor de l'empereur, d'où il ne sort jamais avec la même proportion qu'il y entre, quelques soient les dépenses tant de sa cour, que de ses armées. Lui seul a dans ses états une mine de diamans, dont les plus beaux et les plus gros lui appartiennent.

Justice , police. Rien de plus uniforme que l'exerce de la justice : les vice rois ; les gouverneurs, les chefs de simples bourgades , font précisément dans leur département, ce que l'empereur fait à Agra et à Delhi. Eux seuls rendent la justice. Il est vrai qu'il ya dans chaque ville un Kotual, espèce d'officier civil, pour juger certaines causes compli-

quées ; mais il dépend des parties de porter leurs affaires à son tribunal ou non. Cet officier est chargé de la police, d'empêcher l'ivrognerie, de supprimer les cabarets et les lieux de débauches, de poursuivre les voleurs; et afin d'exciter son attention et son zèle, on le rend responsable des vols. Il est obligé de rendre compte à l'empereur ou à son représentant des désordres domestiques. Il exerce à cet egard une espèce d'inquisition par ses espions, pris entre les ouvriers qui fréquentent les maisons, les valets, les esclaves et autres. Il a aussi à ses ordres des soldats pour réprimer les violences. Chacun dans les tribunaux, ou devant le gouverneur, plaide sa cause. On examine les pièces, où on entend · les témoins , sur-le -champ le jugement est rendu, presque toujours aussi équitable que prompt. Les sentences de mort sont toutes présentées au tribunal de l'empereur : aucune n'est exécutée qu'elle n'ait été ratifiée par lui-même à trois jours différens.

L'empire des Mogols, dans l'Inde, Babor, 1er. commença à la fin du quinzième siècle, sultan. 1498, par un petit-fils de *Tamerlan*, nommé *Babor*. Chasse par les Usbeks de la Bukharie, où il régnoit, il se jeta sur l'Inde, alors gouvernée par les descendans de Jenghis Kan, détrôna le sultan Ibrahim qui régnoit, se mit à sa place, qu'il occupa avec gloire trentedeux ans, et le laissa à Homajún, son fils.

HomajAn; 2e. sultan. 1530.

Ce prince éprouva les vicissitudes de la fortune. D'abord il eut de grands succès contre les Patans, ou Afghans, auxquels son père avoit arraché le sceptre de l'Indostan; mais il le perdit par un revers encore plus grand, sa famille même se tourna contre lui, et il fut réduit à fuir en Perse peu accompagné. Shah Thamasp le recut bien. Homajún laissa échapper une réflexion qui pensa lui coûter la vie. Le roi de Perse avoit chargé Bayram, son propre frère, de la réception de sou hôte, et même de le servir à table. Le Mogol se voyant si bien traité, eut l'imprudence de dire: « Le roi de Perse fait bien d'apprendre « ainsi à son frère à obéir; pour moi, « qui ai comblé les miens d'honneurs « et de biens, je n'ai pas eu de plus « grands ennemisdans mes disgrâces ».

Bayram, extrêmement offensé de ce discours, inspira à son frère des défiances contre le fugitif, Elles auroient

en des suites fâcheuses pour lui, sans les prières de Begum sultana, sœur du roi, qui sollicita en sa faveur. Son imprudênce même lui fut utile, en ce que Thamasp, pour se débarrasser des troubles que la présence du Mogol excitoit dans sa cour, lui donna des troupes et tout ce qui lui étoit nécessaire pour retourner dans l'Indostan. Homajun le reconquit en grande partie, et rentra dans sa capitale. Il n'y avoit que trois mois qu'il y goutoit le fruit de ses victoires, à l'âge de quarante-neuf ans, il pouvoit se promettre encore de la jouissance, lorsqu'il mourut d'accident, dans la vingt-sixième année d'un règne fort traversé.

Akbar, son fils, fut en guerre presque Akbar. 3e continuelle avec les Patans. Quand il sultan, 1556

les eut soumis, *Selim*, un de ses enfans, se révolta. Il lui en opposa un autre, nommé *Daniel*, qui vainquit son frère. Il paroit que ces princes avoient été mal élevés, et qu'ils étoient mal environnés. *Selim* fut obligé de se rendre, La vengeance du père tomba sur les indignes favoris qui l'avoient perverti. L'empercur les fit fouler aux pieds des éléphans. *Daniel*, après sa victoire, mourut de débauche. *Selimse* révolta

tom. 6

de nouveau : s'étant rendu aux remontrances de son père, il obtint encore grâce. Cependant le père ne le laissa pas absolument impuni. Il le corrigea de sa main, par des coups sur le visage, et le tint renferme dans son palais; néanmoins il lui pardonna encore; mais peu après cette réconciliation, Akbar cut dessein de se défaire de Gaja, un des seigneurs qui avoient appuyé la rebellion de son lils, et qui s'échappoit en discours inconsidérés. Il ordonna de préparer deux pillules de même grosseur, dont on empoisonneroit l'une, pour la donner à Gaja, pendant, qu'afin de lui ôter tout soupçon, il propdroit l'autre. Malheureusement, à force de balloter ces pillules dans ses mains, l'empereur se trompa, et avala la mauvaise. Malgré les antidotes qu'il prit sur-le-champ, il en mourut agé de soixante-trois ans, après quarante neuf ans de règne,

Jehan Ghir, 40. sultan. 1614. Les grands de l'empire, peut-être pour punir Selim de sa révolte, vou lurent mettre sur le trône Kosrou, sonfils, après la mort d'Akbar; mais le père, qui avoit pris le nom de Jéhan Ghir, l'emporta. Kosrou eut dela peine à oublier qu'il avoit presque tenu la couronne. Son père ne l'oublioit pas non plus. Cette réminiscence mit entre eux une froideur qui aboutit à une rupture. Le fils leva des troupes, et succomba. Jéhan Ghir le condamna à perdre la vue; mais il ne fit pas exécuter sa sentence. Il se contenta de tenir Kosrou prisonnier auprès de lui. Cet empereur entreprit de soumettre quelques Rajals; mais comme il ne vouloit pas que la guerre fit tort à ses plaisirs, il eut l'imprudence de confier ses troupes à un autre de ses fils, nommé Shah

Jéhang.

Les victoires de ce jeune prince lui enflèrent le cœur, elles lui firent entrevoir la possibilité d'usurper le trône sur son père, qui depuis qu'il y étoit assis, paroissoit ne plus songer qu'à ses plaisirs. Mais Kosrou son frère aîné, quoique vivant en disgrace, étoit un obstacle. Shah Jehan s'en fit confier la garde, et le fit mourir. Levant ensuite le masque, il concut le dessein d'enlever le trésor de son père, dont il se seroit servi pour lui faire la guerre. Peu s'en fallut qu'il ne réussît ; il eut même quelques momens son père entre les mains, mais il lui échappa. A ce fils rebelle, Jehan Ghir en opposa un autre

nommé Parweïs; les deux frères en vinrent aux mains. Shah Jehan fut battu. Il s'enfuit, reparut, se soutint tantôt dans une province, tantôt dans une autre.

Pendant ces évènemens, il y eut à la cour une surprise, qui pouvoit faire un grand chaugement dans l'état. Un chef de Raspûtes, nommé Mohabet Kan, avoit été calomnié auprès de l'empereur, et se voyoit en butte à une faction puissante, dont l'impératrice étoit . l'ame. Cette princesse nommée Meher Méja, parfaitement belle, autant distinguée par son esprit et par ses grâces, avoit inspiré quoique veuve, une telle passion à l'empereur, qu'il l'avoit épousee, et mis au-dessus des autres femmes. On ne sait par où Mohabet lui avoit déplu, mais elle avoit juré sa perte. Il venoit se justifier, suivi seulement de cinq mille Rasputes, nombre qui n'excédoit pas la garde ordinaire de ces seigneurs. A l'instigation de Meher Méja, l'empereur lui envoie ordre de laisser ses troupes en arrière, et de paroitre à la cour suivi de ses seuls domestiques. Mohabet convaince des mauvaises intentions qu'on avoit contre lui, avance avec son escorte, jusqu'au

hord d'une rivière qui le séparoit de l'empereur. Pendant qu'il attendoit l'issue de nouvelles instances qu'il avoit faites, pour n'être pas condamné sans être entendu, on profite du sommeil de l'empereur, quarante mille chevaux passent la rivière, et fondent sur la pe-

tite troupe de Mohabet.

La valeur supplée au nombre. I es Raspûtes se défendent en désespérés, tuent une partie des assaillans, repoussent l'autre dans la rivière. Le général profitant de son avantage, la passe avec les fuyards, surprend Jehan Ghir encore endormi dans sa tente, et fait toute la cour prisonnière. Le vainqueur peut-être surpris d'une si brusque victoire, se conduisit plus en sujet qu'en ennemi. L'empereur entre ses mains conserva toute son autorité, seulement avec quelque déférence pour Mohamet. Ce général n'eut même pas la précaution de s'assurer de l'impératrice, et de surveiller ses démarches. Elle eut l'adresse de faire passer aux plus prochains gouverneurs l'ordre de venir au secours de son mari. Mohabetse trouvainvesti, tropheureux qu'on voulut bien le relacher avec ses Raspûtes. Il les mena à Shah Jehan auprès

## INDOSTAN.

duquel il se retira. Jehan Ghir survécut peu à cet évènement. Il mourut agé de cinquante-huit ans, après vingt deux de règne, laissant la réputation d'un prince foible gouverné par ses courtisans et par sa femme.

ShahJéhar, 5e. sultan.

1627.

On a dejà vu deux empereurs, après avoir fait la guerre à leur pere, éprouver le même traitement de la part de leurs fils. Shah Jehan sera le troisième. Comme il étoit absent lorsque Jehan Ghir mourut, la reine entreprit de mettre Shahriyar son gendre sur le trône ; mais la faction contraire se rendit plus forte, et lui donna des gardes. En même-tems, afin de traverser les prétentions de Shahriyar, elle proclama Bolakhi, jeune frère de Shah Jehan, en attendant que celui-ci fût arrivé. Le jeune prince ne se prêta qu'à regret à cette cérémonie; il prévoyoit sans doute le sort qui le menacoit. En effet Shah Jehan, le tenant entre ses mains ne l'épargna pas plus que les fils de défunt son frère Perweis. Il les fit tous mourir, afin d'écarter toute inquiétude. Cependant il n'en fut pas débarrassé pour cela. Il se présenta deux faux Bolakhis qu'il fallut combattre. Il soumit aussi tous ceux qui pouvoient lui porter ombrage dans son royaume, se rendit formudable aux Rajahs et autres princes capables de former quelqu'entreprises, et se trouva assez tranquille et assez puissant pour déclarer la guerre aux Portugais qui s'étoient introduits dans l'Indostan, et prendre leur principale forteresse, premier exploit des Indiens contre les

Européens.

Akbar avoit transporté la cour de Delhi à Agra; Jean Ghir de Delhi. à Lahor. Shah Jehan se fit une nouvelle capitale qu'il nomma Jehan Abad. Il y bâtit un magnifique palais, orné de superbes jardins, et accompagné de tout ce qui peut rendre un sejour délicieux. Il y oublia les inclinations guerrières de sa jeunesse, pour se livrer uniquement à la volupté, au point que dans une circonstance pressante, il fallut user de ruse, pour l'arracher à ses plaisirs. Un Rajah avoit pris les armes , et faisoit de grands progres. Le conseil jugea qu'il étoit important que l'empereur marchât contre lui. Mais comment lui faire abandonner ses délices? Les astrologues prononcèrent que le séjour de la capitale seroit fatal pendant un mois, à celui qui y tiendroit

le premier rang. L'empereur en sortit aussitôt, et en donna le gouvernement au Kotual. Il se mit à la tête de son armée, revint promptement après quelques succès peu décisifs. Il trouva le Kotual mort, et s'applaudit beaucoup d'avoir ajouté foi à la prédiction des astrologues, qui, pour n'être pas pris en défaut, avoient eu soin d'empoisonner le malheureux gouverneur.

Shah Jehan avoit une passion effrénée pour les femmes. Il ne se contentoit pas de celles que renfermoit son Haram, il y faisoit venir celles des plus grands seigneurs. La malignité s'exercoit sur les visites trop fréquentes de ces dames au sérail, dont l'empereur avoit relaché la sévère étiquette. Les maris en prirent ombrage. I es fakirs déclamèrent. Le peuple s'accoutuma à mépriser un prince quise laissoit manquer en face par les grands, dont il croyoit devoir souffrir les libertés, en dédommagement de celles qu'il s'accordoit luimême à leur préjudice; mais guelque plongé qu'il fût dans les plaisirs, il ne negligea jamais de rendre justice. Il fut comme le Salomon des Mogols, et sa mémoire, à cet égard, est encore en vénération. Ce soin, digne d'un roi, le soutint quelque tems dans l'opinion des peuples, et il auroit pu, malgré ses défauts, régner tranquillement, sans les troubles de sa cour, occasionnés par sa mollesse à l'égard de ses enfans, et l'ambition qui mit la division entre eux.

Il avoit quatre fils et deux filles, tous d'un âge mûr. L'ainé nommé Dara Shekour , c'est - à - dire , magnifique comme Darius, étoit galant, spirituel, trop prévenu en faveur de sa capacité, pen religieux, sujet à des emportemens, dans lesquels il ne ménageoit pas les plus grands seigneurs qui étoient sensibles à ses vivacités, quoiqu'elles ne fussent que passagères. Sultan Sujah, le second, étoit à-peu-près du même caractère de son aîné, mais plus secret; montroit plus d'égards aux courtisans, cependant n'obtenoit pas leur amitié, parce qu'il étoit trop souvent et trop long-tems enfermé avec ses femmes. Aureng Zeb n'avoit pas l'amabilité des deux autres. Il étoit sérieux et mélancolique, discret et dissimulé. Il fit long-tems profession apparente d'être Fakir, 'afin d'ôter tout soupçon qu'il prétendit à la couronne. Morad Bukhsh, le quatrième, ne songeoit qu'à se réjouir, passoit son tems à boire, à chasser, étoit civil, libéral, très-brave, franc, ouvert, méprisoit les intrigues, se vantoit tout haut de n'avoir d'espérance que dans son bras

et son épée.

L'ainee des deux filles, Ara Begum, l'ornement du monde, étoit très-belle, avoit beaucoup d'esprit. Son père l'ai-moit passionnément. I e bruit couroit que sa tendresse alloit jusqu'au crime, parce qu'on lui entendoit quelquefois citer avec une maligne application, cette décision de docteurs mahométans: « Qu'il est bien permis à un homme « de manger du fruit de l'arbre qu'il « a planté ». Cependant il lui souffroit un favori, musicien du palais, qu'il combla de bienfaits ; mais il en empoisonna lui-même un autre , qu'apparemment elle avoit choisi sans son aven. et l'avant surpris une autrefois avec un troisième qu'elle fit cacher précipitamment dans sa baignoire; sous prétexte qu'il la trouvoit trop négligée, et qu'elle avoit besoin de bain, son pere commanda qu'on mit le feu sous la chaudière, et ne partit que quand les eunuques lui firent signe que le misérable étoit mort. Pour toute autre chose, elle avoit un empire souverain sur son père. Il avoit en elle entière confiance, et se reposoit sur elle du soin de sa sureté, et de la police du sérail. Ara Begum étoit fort attachée à son frère Dara. Roshenara Begum, princesse lumineuse, n'étoit ni si belle, ni si spirituelle que sa sœur, mais elle n'étoit pas moins enjouée, et n'aimoit pas moins le plaisir. Elle s'attacha entièrement à Aureng Zeb.

Par la mauvaise politique qui avoit causé tant d'embarras à Jehan Ghir, Shah Jehan donna à ses fils en gouvernement, des provinces qui valoient des royaumes. A Sujah le Bengale, à Aureng Zeb le Décan, à Morat le Guzarat. Dara, l'ainé, à qui la couronne paroissoit destinée , n'eut que deux petits gouvernemens voisins, afin qu'il ne s'éloignat pas de la cour. Son père permettoit déjà qu'il y donnât des ordres; mais ensuite il en fut jaloux et prêta l'oreille aux propositions d'Aureng Zeb qui lui fit conseiller par l'émir Jemla, son général d'avoir une forte armée toujours prête, et de la lui confier sous prétexte d'une guerre nécessaire contre les rois de Golconde et de Visapour. Dara eut beaucoup de 492

peine à consentir à cette mesure, qui tendoit à rendre Aureng Zeb très-puissant, sans doute à son préjudice.

Toutes les intrigues étoient encore sourdes: mais une maladie très-dangereuse survenue à l'empereur, les développa. Les princes armèrent. Selon, la coutume de ce pays, il s'agissoit du trône ou de la vie. La conduite d'Aureng Zeb dans cette occasion, est un modèle pour les ambitieux qui ne se font scrupule de rien. Incapable de résister seul à ses autres frères, il tente le plus jeune, par conséquent le plus facile à séduire. L'hypocrite écrit à Morab : « Dara est un kafer , ou ido-« lâtre. Sujah un raferi, un hérétique, « moi, un fakir. Il n'y a que vous qui « puissiez prétendre à la couronne. Si « vous voulez me promettre sculement « qu'après votre avenement à l'empire, « vous me laisserez vivre tranquille-« ment dans quelque coin de vos états, copoury prierDieu le reste de mes jours, a je suis prêt à me joindre à vous avec « mes troupes, et à vous aider à vous « mettre en possession du trône. » En même-tems, il lui envoie une petite somme d'argent comme arrhe de sa bonne volonté. Ces troupes qu'il lui

offroit, n'étoient pas à mépriser. Il les avoit rendues considérables par une autre ruse. L'émir Jemla de qui dépendoit un corps formidable de Raspûtes, n'osoit se declarer, parce que suivant l'usage, sa femme et ses enfans étoient gardés à la cour en qualité d'otages; et qu'en ce cas sa famille pouvoit être en danger. Aureng Zeb lui propose de permettre qu'on se saisisse · de sa personne, et qu'il le retienne comme prisonnier, pour écarter tout soupçon d'intelligence avec lui; que le croyant captif, l'empereur se gardera bien de faire du mal à sa famille qu'il tient en dépôt. L'émir y consent. On l'arrête, et on le resserre dans une chambre. Ses troupes s'allarment, mais comme ce n'étoit qu'un artifice, leur inquiétude est bientôt appaisée. Aureng Zeb se met en marche avec elles et celles de son gouvernement, pour joindre Morab , publiant qu'il est ap: pellé par son père, pour le délivrer de la tyrannie des deux aînés.

Il y avoit bien quelque vérité dans cette proclamation. Shah Jehan, pressé avec une importunité impérieuse par son fils ainé, d'ordonner aux autres de mettre bas les armes, en prince foible, se ménageoit entre eux, et n'étoit pas faché qu'ils se tiussent tous en échec, afin d'être le maître dans le besoin de réprimer l'un par l'autre. Le plus dangereux en apparence, n'étoit dans le moment ni Aureng Zeb , ni Morab, encore assez éloignes, c'étoit Sajah qui arrivoit avec une grande armée. L'empereur fut obligé de confier toutes ses forces à Dara, qui mit à la tête Salomon, son fils, jeune homme plein de mérite. Il n'ent pas plutôt dispersé l'armée de son oncle, ct mis lui même en fuite, qu'il revint sur ses pas pour s'opposer à Aureng Zeb et Morab , qui approchoient. Ouand les armées furent en présence, les plus prudens des conseillers de Dara l'exhorièrent à ne point risquer une hataille, et à tenter plutôt un accommodement. Shah Jehan, tout malade qu'il étoit, offrit de se faire porter dans le camp de ses deux fils, et d'essaver de les concilier tous. Dara n'y voulut point entendre. La bataille se donna. Un évènement de néant, comme dit un historien, décida de la victoire et de l'empire.

Malgré la grande valeur des Raspûtes d'Aureng Zeb, le nombre des troupes de *Dara* devoit l'emporter. Il comptoit dans son armée plus de cent mille chevaux , cinq cents éléphans , et l'infanterie à proportion. Le désordre après une vive résistance, s'étoit mis dans l'aîle que commandoit Aureng Zeb. Morab, blessé sur son éléphant en voulant convrir de son bouclier son fils , agé de sept ans , qu'il avoit auprès de lui, contenoit à peine la sienne. Tout s'ébrauloit, et étoit prêt de fuir. « Camarade, s'écrie Aureng Zeb, quelle ressource trouverez-vous dans » la fuite »? Il proteste qu'il me se laissera pas entraîner, et pour confirmer sa parole, il ordonne qu'on mette des chaines aux pieds de sou éléphant. Ses soldats jurent de ne le point abandonner. Il tient ferme. Pendant que Dara combattoit avec la même ardeur, il s'élève autour de lui des cris de victoire. Un de ses généraux, qu'on croit avoir été gagné, vient lui dire : «Salut « et gloire à votre majesté : descendez « promptement de votre éléphant, « montez à cheval. Que reste-t-il à « faire, si non de poursuivre ces « fuyards »? Dara suit ce perfide conseil; mais 'ses troupes, qui avoient toujours les yeux sur lui ne le voyant plus sur son éléphant, croyent qu'il a été tué. En moins d'un quart-d'heure, toute l'armée se débande. Ainsi Aureng Zeb, pour avoir tenu quelques minutes sur un éléphant, se voit la couronne de l'Indostan sur la tête, et Dara, pour en être descendu un moment trop tôt, se voit précipité du trône.

Il est rarequ'une faute n'en entraine pas une autre. Dara, des débris de son armée, pouvoit en former une formidable, et défendre Agra qu'Aureng Zeb n'auroit pas osé attaquer. C'étoit l'avis de son père qui le lui insinua; mais il préféra des'éloigner avec Salomon, son fils, pour assembler plus tranquillement de nouvelles forces. Aureng Zeb ne perdit pas un moment, et se présenta devant la capitale. Alors commencèrent des ambassades entre le père et le fils. Invitation de la part du premier à venir embrasser son père qui n'a cessé d'avoir une véritable estime et une sincère affection pour ce cher fils, qu'ila toujours cru plus digne du trône que Dara. Remercimens dufils, protestations de respect et de déférence. Mais ses affaires ne lui permettent pas de se ranger pour le moment à un devoir si flatteur, il étoit averti par Roshenara Begum , sa sœur cadette, que s'il entroit au sérail, il pourroit bien ne pas sortir sain et sauf des mains de la garde armée des femmes arabes. Après quelques jours de délai, il envoye sultan Mahmud, son fils, jeune prince hardi et entreprenant, qu'il charge de ce qu'il n'oseroit faire lui-même, par respect pour son père. Sans égard aux offres de son grand-pere, qui lui promettoit le trône s'il vouloit se joindre à lui, Mahmud prend toutes les clefs de la forteresse, mure les portes, grille les fenêtres, et constitue Shah Jehan, prisonnier dans son palais. Aureng Zeb lui écrit en même-tems un petit billet par lequel il se plaint de sa partialité pour Dara, lui dit que c'est Dara qui l'emprisonne; que pour lui il est toujours plein d'une tendresse vraîment filiale. « Pardonnezmoi, lui disoit-il, en « finissant, ne vous impatientez pas; « dès que j'aurai mis Dara hors d'état « d'executer ses mauvais desseins, je « viendrai moi-même vous ouvrir les « portes. »

Sûr du côté de son père pour être seul maître, il lui manquoit de se délivrer de *Morab*. Selon la franchise de

son caractère, ce joune prince s'étoit livré à luisans réserve. On ne peut douter qu'Aureng Zeb ne dut à son courage presque toutes ses victoires. Tant que le tartuffe eut besoin de lui, il n'y avoit pas de déférence qu'il ne lui marquât. Jamais il ne l'appelloit que par des noms faits pour le pouvoir suprême : roi , empereur , votre majesté , et autres semblables. Morab, malgré les avertissemens de ses amis, ne pouvoit prendre de soupçons contre un si bon frère et si peu ambitieux. Aureng Zeb le tenant un soir à souper chez lui, prolonge le repas, fait servird excellent vin, dont son attachement scrupuleux · aux devoirs de sa religion ne lui permettoit pas à lui-même de boire. Quand il voit son frère bien en gaité avec un ou deux convives qui l'avoient suivi, il se retire sous prétexte de les laisser libres. Le prince en prend jusqu'à tomber dans un profond sommeil. On fait alors sortir lesdeux convives, pour que Morab puisse dormir à son aise; quand il est seul, on lui ôte son sabre et son poignard.

Aweng Zeb ne tarde pas à venir l'éveiller lui-même. Il le pousse rudement du pied. Quand le prince commence à ouvrir les veux, il l'apostrophe en ces termes : « Quelle honte! quelle « infamie! Un roi comme toi, avoir « si peu de retenue que de s'enivrer de « la sorte. Que dira-t on de toi et de « moi? Qu'on me prennecctinfâme, « cet ivrogne, qu'on lui lie les pieds et les mains, et qu'on me le jette là de-« dans cuver son vin.» L'ordre fut surle champ exécuté. Quand on sut ce qui s'étoit passé, il y eut des mouvemens parmises troupes; mais on avoit eusoin d'y répandre des gens qui rejetèrent le tort sur Morab. On débita que dans l'ivresse, il avoit insulté son frère, qui, crainte de pire, avoit été obligé des'en assurer; mais qu'on le relacheroit quand il auroit cuvé son vin. En effet, il fut tiré de sa première prison, mais pour être transféré dans une citadelle.

Le vainqueur, après avoir pris tontes ses mesures du côté de la capitale, se mit à la poursuite de Dara. Il y apportoit qui d'ardeur, que quelque fois il se trouvoit deux ou trois lienes au delà de ses troupes. Dans une de ces occasions, il vit venir à sa rencoutre Rajah Jesseyn, qu'il savoit très-affectionné à Shah Jehan. Ce général étoit accompagné de cinq ou six mille Raspûtes. Aureng Zeb se trouva fort surpris.

Comme il avoit peu de monde avec lui, le Rajah pouvoit le saisir lui-même, et mettre l'empereur en liberté. On ne sait s'il n'avoit pas cette intention, car il avoit marché avec beaucoup de vîtesse, et Aureng Zeb le croyoit à Dehli. Mais il preud sur le champ son parti. Sans s'émouvoir, sans perdre contenance, il va droit à Jesseyn, l'appelle tout haut avec des noms d'amitié et de respect, seigneur Rajah, seigneur père, et lui dit : « Je t'atten-« dois avec impatience. C'en est fait, « Dara est perdu. Il est tout seul, j'ai « envoyéaprès lui, il ne peut échap-« per». Puis tirant son collier de perles, il le met au cou du Rajah, et pour se défaire de lui au plutôt de bonne grace, car il eut déjà voulu le voir bien loin, il lui dit : « Va-t en le plus vîte « que tu pourras à Lahor m'y atten-« dre. Mon armée est fatiguée, j'ap-« prehende qu'il arrive quelque chose, « Je te fais gouverneur de la ville, je e remets tout entre tes mains. Je te suis extrêmement obligé de ce que « tu as déjà fait pour moi. Qù as tu « laissé le traître Dara? Je saurois « m'en venger. Adieu. Fais diligen-« ce ». Etourdi parce flux de paroles, Jesseyn comblé, s'il avoit en quelque dessein, s'en desiste, et Aureng Zeb continua sa poursuite; mais il changca

d'objet.

Comme Dara s'étoit réfugié dans le Guzarat, où il étoit difficile de le vainore, Aureng Zeb tourna contre son autre frère Sujah. Il remporta sur luides avantages; mais qui n'étoient pas décisifs. Un autre évènement vint augmenterson embarras, Sultan Mahmud. son fils, écouta des mauvais conseils, et prit les armes contre lui. C'étoit trop tard. Il falloit croire son grand - père, quand il l'exhortoit à cette entreprise. Pour lors , l'autorité de son père étant encore chancellante, il auroit pu réussir. Mais en cette circonstance, Aureng Zeb put accabler son fils de toutes ses forces réunies. Il le fit prisonnier, et l'envoya languir dans une citadelle . où il mourut. A cette occasion, il fit à sultan Mazum, son second fils, cette harangue paternelle : « Régner est « quelque chose de si delicat , que les . « rois doivent être presque jaloux de " leur ombre. Si vous n'êtes pas sage, » il pourra vous en arriver autant qu'à « votre frère. Ne me croyez pas homme

« à fait à Jehan Ghir, son père, et ce « que j'ai fait au mien ». C'est de ce moment que tenant Morab entre ses mains, å-peu-près sûr d'expulser Dara et Sujah, ces deux autres frères, de l'Indostan, ou de les exterminer avec leur famille, qu'il faut dater le regne d'Aureng- Zeb.

Aureng Zeb, 6c. sultan. 1658.

En faisant garder son père avec toutes les précautions imaginables, il lui laissa tout ce qui pouvoit lui plaire et adoucir sa captivité, son ancien appartement, ses femmes, ses chanteuses, ses mollahs pour lui lire l'alcoran, la compagnie de sa fille aînée, des combats d'animaux, et tous autres divertissemens à sa volonté. Il adoucit son ressentiment par des lettres obligeantes, pleines de respect et de soumission, le consultant comme son oracle, et lui témoignant toute sortes d'égards. Sans cesse il lui envoyoit de petits présens. Par ces attentions, il le gagna si bien , que de lui-même le père lui donna souvent des choses qu'il lui avoit refusées d'abord, et qu'enfin il lui accorda le pardon et la bénédiction parternelle , qu' Aureng Zeb avoit souvent demandes sans pouvoir l'obtenir.

six ans après sa réclusion, ne fit pas le moindre bruit dans l'empire. Il n'étoit ni bon ni mauvais, plus indulgent que cruel. Sa passion la plus marquée a été l'avarice. Non content de s'emparer du bien des grands seigneurs à leur mort. ce qui étoit le droit de la couronne, à la vérité abusif, il paroissoit desirer ardemment les successions et s'en occuper avec une joie indécente. Un des Omrads qui connoissoit son avidité, soupconnant qu'à sa mort, l'empercur comptant sur de grandes richesses, ne manqueroit pas de se faire apporter ses coffres, pour jouir de la vue de ce qu'ils contiendroient, distribua secrétement tous ses biens à ses parens et même à des étrangers. Dans sa dernière maladie, il fit bien fermer et sceller ses coffres, et disoit à tous ceux qui le visitoient; «Ceci appar-« tient au roi ». Ce qu'il avoit prévu arriva. Quand il fut mort , l'empereur se fit apporter avec empressement ce trésor dans l'assemblée de ses courtisans. On l'ouvre, et on n'y trouve que de la vieille féraille, des pierres, des haillons, des os, et autres choses semblables. Shah Jehan confus ne profere pas une parole, se lève et quitte la place.

## 504 INDOSTAN.

Une femme trompa aussi son avidité. Son mari, riche marchand gentil, avoit laissé deux cent mille roupies de bien. Elle n'en donnoit qu'avec épargne à son fils , grand dissipateur. Les compagnons de plaisir du jeurre homme lui persuadent d'aller se plaindre à l'empereur, Shah Jehan recoit volontiers sa déposition, fait venir la veuve, et lui ordonne en pleine assemblée, de lui envoyer cinquante mille roupies, et d'en donner cinquante mille à son fils, et qu'on la mette sur-le-champ dehors, pour éviter ses clameurs. La mère, surprise et du jugement, et de ce qu'on ne veut pas seulement l'entendre, s'écrie qu'elle a encore quelque chose à découvrir au roi. On la ramène, et voici sa harangue: « Dieu « garde votre majesté. Je trouve que « mon fils a quelque raison de me de-« mander le bien de son père, parce « qu'il est son sang et le mien , et par « conséquent notre héritier. Mais je « voudrois bien savoir quelle parenté « votre majesté pouvoit avoir avec mon « défunt mari, pour s'en porter héri-« tier ». L'empereur sourit, et la renvoya sans rien exiger.

Shah Jehan eut le chagrin de voir

ses trois fils périr , par la barbarie de leur frère. Lapolitique d'Aureng Zeb , incapable de vitié, ne lui permit pas d'épargner , à l'infortuné Dara , la honte d'être-donné en spectacle à la ville d'Agra. On le promena par toutes les rues, monté sur un vieil éléphant, convert d'un mauvais habit, afin que tout le monde pût le reconnoître, qu'on ne doutat pas que c'étoit lui qui alloit subir la mort. Aureng Zeb se fit présenter Salomon, son neveu, dans une audience publique, lui parla, en tira des réponses, et l'envoya dans la même citadelle que son oncle Morab, et on n'entendit plusparler de l'un nide l'autre. Quand'à Sujah, poursuivi sans relache par son frère, il n'eut d'autre parti à prendre que de se jeter entre les bras d'un roi voisin qu'il avoit obligé, et prêt à être livré par cet ingrat , il concut l'entreprise déséspérée de détrôner ce monarque et y périt. Sultan Banka, son fils, princes, princesses, mères, enfans, tout fut exterminé. Vint ensuite le tour de la famille d'Aureng Zeb lui-même. Il fit tuer ou empoisonner Mahmud, son fils aîné. Akbar, autre fils, pour lequel il avoit une prédilection particulière, se rétoin. 6.

volta, et le mit dans l'embarras; mais il s'en tira par un adroit stratageme. L'armée du prince étoit presque toute composée d'idolatres. Aureng Zeb envoya, dans le camp de son fils, un de ses confidens, chargé d'une lettre prétendue, adressée à Akbar, dans laquelle l'empereur se louoit de sa prudence d'avoir ainsi rassemblé les idolatres, pour les passer tous au fil de l'épée, et que pour cela, il s'avanceroit le lendemain. L'eunuque eut ordre de se comporter de manière à donner de l'ombrage, et à faire intercepter sa lettre. Akbar eut beau prétexter que c'étoit une ruse de son père, la division se mit dans son armée, elle se dissipa, et Akbar s'estima heureux de pouvoir se réfugier en Perse, où il fut bien recu.

Mazum, ce fils auquel Aureng Zeb avoit donne un avis salutaire à l'occasion de Mahmúd, ou lui déplut, ou lui donna de l'ombrage. Il lui ordonna, en pleine assemblée, d'aller tuer un lion descendu des montagues, qui faisoit de grands ravages dans la campagne. Le grand-veneur demandoit, pour le princee, des filets qu'on employoit ordinaire, ment dans cette chasse. L'empercur

répondit : « Quand j'étois jeune, je n'y « prenois pas tant de façon. » C'étoit presque devouer son fils à la mort; mais il se tira de cette périlleuse aventure, non saus grand risque. Son père, depuis ce tems, lui marqua beaucoup d'affection, et lui donna un gouvernement important; gependant en limitant son pouvoir, comme il avoit l'attention: de faire à l'égard de tous ceux qu'ilfavorisoit. Il leur donnoit beaucoup plus d'éclat que de puissance. Si quelquesuns des Rajahs des frontières montroient de l'activité et des talens, il avoit soin de les occuper par des guerres avec les princes voisins. Ainsi, il conquit jusqu'à des royanmes; double avantage, et d'angmenter ses états, et de se procurer de la tranquillité.

Il mourut à quatre vingt dix ans, généralement redouté; mais aussi trèsgénéralement redouté; mais aussi trèsestimé pour son assiduité à répondre lui-même aux requêtes, à rendre justice, et à s'acquitter de toutes les fonctions pénibles de la royauté. Aureng Zeb étoit rigide observateur de l'alcoran. Il cessa d'être sanguinaire sitôt qu'il ne lni fut plus utile de l'être, il s'astreignit même après ses grandes exécutions, à ne vivre que de fruits et

de légumes, jusqu'à la fin de ses jours, en expiation du sang qu'il s'étoit cru obligé de verser pour régner. Mais n'auroit-il pas mieux valu ne point ambitionner un trône qu'il ne pouvoit obtenir qu'à ce prix? Il n'attachoit pas grande importance à des loix, dont ses prédécesseurs avoient rigoureusement puni la violation. On lui présenta deux jeunes gens pris errans dans le jardin du sérail. « Par où vous êtes-vous α introduits, leur demanda t il?» L'un répondit par la porte, l'autre par dessus les murailles. « Qu'on les fasse sortir, « dit il, comme ils sont entrés. » Les eunuques, semblables à ces valets officieux qui en font toujours plus qu'on ne leur commande, jétèrent le second par dessus le mur, et il mourut de sa chûte.

Aureng Zeb laissa des trésors immenses, quoiqu'il les distribuât généreusement et à propos: différent de son père, qui se donnoit souvent le bizarre plaisir de descendre dans des caves voûtées, soutenues par des piliers de marbre, où il entassoit ses richesses, et d'y demeurer des heures entières à les contempler. Son fils fit un testament tréscourt. Les rois n'en devroient point

faire, tant ils sont mal exécutés! Il recommandoit de s'en tenir au partage du royaume qu'il avoit fait entre ses enfans, comme le seul moyen de prévenir une grande effusion de sang. Mais il sembloit prévoir que ces dispositions seroient peu respectées, et comme il ne s'embarrassoit pas des querelles que ces ambitieux auroient entre eux, il prioit seulement celui qui auroit le bonheur de parvenir à l'empire, de ne point faire de mal à Mohamed Kam Bukhsh le plus jeune de ses fils, et sans donner précisément la prééminence à Mohamed Azem Shah le troisième de ses fils qui étoit présent, il ordonna aux assistans de lui obéir.

En treize aus de tems, il passa sur le Mazum', on trône six empereurs, dont le premier "a Bahater fut le sultan Mazum qui prit le nom de shah, 7c. Bahader Shah, et vanquit Mohamed Azem que leur pere avoit en quelque

façon designé pour son successeur. Depuis plusieurs siecles , on n'avoit pas vu dans l'Inde de si fortes armées. Mazum comptoit cent cinquante mille chevaux, centsoixante et dix-huit mille fantassins, sans les troupes auxilaires. Azem en avoit autant. Il fut uté dans la bataille. Mazum ne régna que six ans et mourut

## 510 INDOSTAN

de maladie. Il laissa quatre fils. Les trois cadets se liguèrent contre l'ainé, qui eut le sort des armes contre lui, et fut tué comme son oncle, dans une bataille. Les trois frères vainqueurs ne purent s'accorder. Jehandar trouva moyen de s'emparer du trésor de son père. L'argent'lui fournit des partisans et des troupes. Il triompha de ses frères, qui furent tues. Sa folle passion pour sa femme qui étoit une chanteuse, lui fit commettre des imprudences qui le perdirent. Il revêtit ses vils parens des dignités les plus importantes et les plus honorables de l'empire. Cette conduite mécontentales grands. Deux d'entr'eux qui étoient frères et avoient beaucoup de crédit, nommés l'un Hassan, l'autre Abdallah, le firent tomber du trône, et v mirent Furrukhsir fils d'Azem.

Les deux frères comptoient tenir sculs les rênes du gouvernement sous lui. En effet ils jouirent quelque tems de l'autorité absolue. Furukhsir se lassa du joug, et voulut le secouer. Ses frères le mirent en prison, le privèrent de la vue et le firent mourir. Ensuite du château de Selim Gur, où la famille royale étoit confinée, ils tirèrent un des enfans d'Aureng Zeb nommé Rafh'sa, qui ne leur plût que trois mois. Il s'en

délivrèrent encore, pour mettre sur le trône son frère Raffra Al Doulet, qui peu de jours après, par une mort naturelle, le céda à Nasroddin, cousin de Farruhhsir, qui prit le nom de Mohamed Shah, et que les frères installèrent.

Ils ne lui laissèrent pas plus d'autorité Nasrod din qu'à ses cousins ; mais il ne tarda pas à ou Moharecouvrer ses droits. Sous prétexte 13e. sultan. d'un guerre, il tira Hassan d'Agra, le fit juger par les Omrhas, quand il le tint en campagne, et massacrer. Sur le champ il revient à Agra; mais Abdallah averti, avoit tire de Selimgur un fils de Raffya, qu'il fit proclamer, et l'opposa à l'empereur avec une forte armée. La bataille fut sanglante. Abdallah blesse tomba entre les mains de . Nasrod'din qui lui dit en colère : « Traitre qu'as-tu fait? — Ce que j'ai ce fait, répondit Abdallah, je vous ai « tiré de prison, et vous ai donné un « empire. Mon frère ayant été tué par « vos ordres, comme j'étois à la tête « d'une armée, le soin de ma conser-« vation, m'a porté à m'en servir. La « providence vous avoit destiné la vica toire; usez-en comme vous le jugerez « à propos, en traitant cette masse " d'argile, selon que votre ressenti« ment ou votre intérét vous le suggé-« rerout. - Mais, répliqua l'empereur, « quel mal vous avoit fait Furrukhsir? " C'est, dit franchement Abdallah, « qu'il étoit devenu jaloux du pouvoir « que nous avious mon frère et moi. « Comme notre intérêt ne nous per-« mettoit pas de nous en désaisir, nous « avons cru qu'il étoit dangereux de « ne pas nous défaire de lui au plutôt. « Si la providence eût permis que nous « eussions toujours agi avec autant de « prudence, nous ne serions pas réduits « à une fin tragique. » Le monarque l'envoya en prison, mais avec des domestiques pour le servir. Peu de jours après, il le fit transférer dans un palais, lui assigna une pension, lui forma une maison nombreuse, et lui fit donner toutes les aisances de la vie. Abdallah ne profita pas de cette générosité, il mourut deux mois après de ses blessures. Quarante-cinq tant ses femmes que concubines, s'enfermèrent dans une maison, et se brûlèrent le jour de ses obsèques. Son empereur fut renvoyé à Selimgur.

Sons Mohamed Shah, se passa un évènement qui n'est ni conquête de la part de l'ennemi, nirévolte des peuples,

1733.

ni révolution de gouvernement, qu'on ne sait enfin comment caractériser, et qui cependant produisit les plus grands malheurs. La conduite de ce prince à l'égard d'Abdallah , marque qu'il étoit doux et indulgent, qualités qui ne conviennent peut-être pas au chef d'un empire si chranlé. Dans une cour déchirée par les factions, troublée par l'ambition, et l'insubordination des grands, tout souffroit, mocurs, religion, police. Nulle discipline dans les troupes, nul arrangement dans les finances. Le bon empereur voyoit tous ces désordres, en gémissoit, mais n'avoit pas la force d'y remédier. Il lui vint dans l'idée d'appeller à son secours Nizam Al Maluk gouverneur du Decan, homme de mérite et d'expérience, qui avoiteula confiance d'Aureng Zeb, ct qui étoit très-capable de resserrer les ressorts de cette machine relachée, si l'empercur le secondoit; mais connoissant la foiblesse de ce prince, il ne vint qu'à contre-cœur.

Ce qu'il avoit prévuarriva, le rôle de réformateur est difficile par tout; mais principalement dans les cours. Nizam trouva tout le monde prévenu contre lui, On contre arroit ses idées, on se moquoit de ses plans, on ridiculisoitses remontrances. La débauche loin de diminuer, ne faisoit qu'augmenter, comme pour braver le réformateur. Voyant ses efforts inutiles, il dit à l'empereur, que les affaires de sa province demandoient sa présence, et quitta la cour. Il résolut de donner à cette cour dissipée et dissolue qui avoit méprisé ses conseils, un avertissement plus efficace, qui put tirer le chef et les courtisans dela mollesse et de l'apathie où ils étoient plongés. Jusqu'alors il avoit contenu les Marates dans leurs montagnes; mais il les laissa descendre dans la plaine, et porter leurs ravages jusques dans le voisinage de la capitale. Nizam fut rappellé pour mettre une digue à ce torrent. Comme c'étoit lui qui l'avoit dirigé, il n'eut pas de peine à rompre son cours et à le détourner: mais quand le danger fut passé, il ne trouva pas la cour plus souple, ni plus disposée à la réforme; au contraire, il fut traité plus mal qu'auparavant. Les Omrhas ne manquoient aucune occasion de le choquer : quand ils le voyoient avec la gravité d'un homme de son age et de son caractère, il se disoient l'un à l'autre se moquant :

« Voyez comme danse le moine du « Décan. »

Piqué encore plus qu'auparavant, il jugea à propos de leur donner cette fois une lecon si vigoureuse, qu'elle pût les faire changer de conduite. Alors régnoit en Perse le fameux Thamas Kuli Kan, qui est connu par son expédition dans l'Inde, sous le nom de Nadir Shah. Ce prince profitoit de l'indolence et des troubles de la cour indienne pour s'agrandir. Il avoit pris la forteresse de Kandahar, et se trouvoit sar la frontière à la tête d'une armée de cent vingt-cinq mille hommes de de diverses nations, tous endurcis aux fatigues de la guerre. Nizam tenoit le timon du gouvernement avec un titre supérieur à celui de grand-visir. De concert avec trois ou quatre seigneurs puissans qu'il s'étoit attachés, il écrivit au Persan d'avancer sur Dheli, et lui applanit les difficultés. On ne sait quel motif il présenta à ce prince pour l'engager à cette entreprise. Etoit-ce de punir des courtisans insolens, de soustraire l'empereur à leur tyrannie, de secouer son indolence et sa mollesse? Singulière manière de corriger son maître. Quoiqu'il en soit, il paroît que Nadir Shah ne vit, dans ce qu'on lui proposoit, que l'avantage d'une expédition glorieuse et lucratire, et il ue se trompa pas.

Tous les obstacles tomboient devant lui, les villes se rendoient, les gouverneurs se soumettoient, parce que Nizam leur écrivoit que l'empereur et ses favoris passoient leur vie dans la débauche du vin et des femmes, que la cour ne songeoit pas seulement à eux. qu'il n'y avoit aucun secours à en attendre, qu'ainsi ils pourvussent euxmêmes à leur propre salut. C'étoit leur dire de traiter comme ils pourroient à leur avantage, et ils n'y manquoient pas. Dans toutes ces villes, sur tout a Lahor, une des capitales, Nadir Shah trouvoit des trésors immenses autrefois enfouis, qui encourageoient ses troupes, et étoient comme des arrhes des richesses qui l'attendoient à Dheli, Les peuples qui firent la sottise de se défendre, n'étant point secourus, éprouverent les plus barbares traitemens, le nillage, le meurtre, l'incendie. Cependant quand le Persan approcha de la principale capitale, il fallut bien faire montre de quelque résistance. On opposa à Nadir Shah une armée trèsconsidérable. Soit crainte, soit prudence, le Persan fit des propositions d'accommodement. Nizam fut celui qui les rejeta avec le plus de fierté, et qui opina contre presque tous les conscillers de Mohamed Shah pour la bataille. Sans doute la chose étoit concertée, car après la défaite, Nizam, qui se fi députer au camp, du vainqueur pour traiter d'un accommodement, en fut reçu avec les plus grands honneurs, et des marques distinguées d'affection.

On ne sait ce qui fut conclu. Mais le lendemain, le Mogol se laissa conduire aux tentes du Persan, comme chez un ami. Nadir envoya son fils au-devant de lui, sortit de son pavillon pour le recevoir, et le fit asseoir à côté de lui sur le même coussin, Après les premiers complimens, il lui tint à pen près ce discours : « Il est surprenant que vous « preniez si peu de soin de vos affaires. « que malgré plusieurs lettres que je « vous ai écrites, malgré un ambassa-« deur que je vous ai envoyé, et les « assurances d'amitié que je vous ai « données, vos ministres n'aient pas « jugé à propos de me faire une ré-« ponse satisfaisante; que par votre « négligence à mettre une bonne dis-

« cipline parmi vos gens, un de mes « ambassadeurs ait été tué dans vos « états, sans vengeance. Lors même « que je suis entre dans votre empire, « vous avez paru ne penser, en aucune « façon, à vos intérêts, jusqu'à ne vous « pas mettre en peine de me faire de-« mander qui j'étois, ce que je venois « faire. Quand ensuite je me suis « avance jusqu'à Lahor, il ne m'est « venu de votre part aucun message, « personne pour me saluer, pas meme « une reporse aux complimens que je « vous avois fait faire. Vos Omrahs s'é-« tant enfin réveillés de leur pesante « léthargie, sont venus en tumuste pour « arrêter mes progrès, vous-même, « enslé de vos imaginations puériles , « et excité par vos folles résolutions, « n'avez voulu prêter l'oreille à aucune couverture honorable, jusqu'à ce « qu'enfin par l'assistance de Dieu et a la force des armes, vous avez vu ce « qui en est arrivé ». Il lui reprocha ensuite la protection qu'il accordoit aux infidèles, au préjudice de la religion mahométane; ce qui pouvoit tomber sur les égards que Mohamed avoit pour les Européens dans ses états. Nadir conclut ainsi : « Comme la postérité de

« Timúr n'a ni outragé les sophis, ni « fait aucun mal au peuple de Perse, « je ne vous ôterai pas l'empire; mais " puisque votre indolence et votre or-" gueil m'ont obligé de venir de si loin, « et de faire de très-grandes dépenses, « et que mes gens se trouvent extrê-« mement fatigués par les longues " marches, et manquent à des choses « nécessaires, je veux aller à Delhi, « et y rester quelques jours, jusqu'à ce « que mon armée se soit rafraîchie, « et qu'on m'ait payé le Peyshkash, " c'est-à-dire la contribution dont Ni-« zam est convenu avec moi. Après « cela, je vous laisserai prendre soin « de vos propres affaires ».

Les précautions de Nadir pour l'ordre dans sa marche vers Delhi, pour
sa sureté dans la ville et celle des habitans, sont un chef d'œuvre d'habileté
et de prudence. Elles auroient réussi,
sans l'intrigue perfide de quelques malveillans, qui, sous prétexte de la cherté
et de la rarcté des subsistances, engagérent le peuple à se soulever, à tirer
sur les Persans et sur Nadir lui-même.
Quand il vint pour appaiser le tumulte,
les coupables, avertis par la conscience
de leur propre crime, se sauvèrent,

La vengeance tomba sur la ville que Nadir livra à ses soldats. Ils y commirent toutes les horreurs que peuvent se permettre des barbares autorisés. En sept heures que dura le massacre, il périt cent cinquante mille hommes. On dit que cette expédition coûta, aux états de Mohamed, plus d'un million d'hommes, victimes d'une mort violente, sans compter ceux que tua le chagrin et la misère. Nadir fit rappeller ceux qui avoient fui; mais quelle grace! Qu'on juge de l'état de ces malheureux, en rentrant dans leurs maisons dépouillées, errans dans des ruines, agités d'inquiétudes sur le sort des parens et des aniis, des femmes et des enfans qui ne paroissoient pas.

Après le pillage, on songea au Peyshkash, qui étoit fixé environ à cinq milliards. On établit un bureau, où les grands vinrent discuter leur fortune. Ils payèrent sans réclamer et récriminer les uns contre les autres. Nizam seul donna vinigt-cinq millions. S'il ne s'attendoit pas à cette taxe, ce fut un juste châtiment de sa sottise et de sa méchanceté. Nadir recevoit tout. Tou lui étoit hon, meubles, bijoux, étoffes, chevaux, tout ce qui pouvoit s'emporter ou s'emmener, et il avoit soin que les évaluations ne fussent pas à son dommage. Quand il eut ramassé toute la somme, il donna en particulier au Mogol, les avis qu'il crut convenables, lui fit connoître ses courtisans, lui conscilla, dit-on, de se défier de Nizam. Puis, dans une audience, publique, il reçut les adieux des Omrahs; les regardant sévèrement, il les menaca d'une seconde visite, s'ils ne se conduisoient pas mieux, salua l'assemblée, embrassa cordialement son hôte, et partit. Mohamed Shah mourut en 1748.

## PRESQU'ILE OCCIDENTALE.

Des royaumes beaucoup moins éten- Presqu'ile dus que les provinces de la presqu'ile occidentales en deçà du Gange, que nous allons parcourir, fournissent beaucoup plus d'événemens, parce qu'ils ont des historiens. On ne peut douter que des pays si fertiles, si peuplés, n'aient, dans une longue suite de siècles, éprouvé des vicissitudes, de ces catastrophes qui sont l'aliment de l'histoire; mais ou elles sont ensevelies dans des archives inaccessibles, s'il y a de ces sortes de dépôts, ou conservées de mémoire par

522 PRESQU'ISLE OCCIDENTALE.

des hommes peu communicatifs, dont les voyageurs les plus curieux et les plus pressans n'ont tiré que des confidences imparfaites. Nous allons nous-mêmes extraire de leurs récits ce qui nous y semblera de plus important.

#### DECAN.

Cette presqu'île en-decà du Gange, nommée Occidentale, est séparée de l'Indostan par une ligue idéale, tirée du golphe de Cambaye aux bouches du Gange. Les deux autres côtés sont enveloppés par la mer des Indes. On entre d'abord dans le Décan.

C'est un composé de plusicurs états, qui dans l'origine, ont été gouvernés par leurs propres Rajahs ou rois. La première expédition connue des rois de Dhei dans ces provinces, est celle de Mahmid Shah en 1264. Le général qu'il y laissa, devint si puissant, que son successeur se rendit indépendant du conquérant. Il partagea ses états en dix-huit parties, dont il donna le gouvernement à autant de capitaines de ses troupes, auxquels il ordonna de bâtir chacun un palais dans Badir sa capitale, et d'y laisser un fils en ôtage.

Trop puissans pour rester long-tems fidèles, ces gouverneurs s'érigèrent en souvernains, etse firent des principantés plus ou moins étendues, qui se confondirent et se mélèrent, dans des guerres continuelles entre les possesseurs. Ces troubles donnérent occasion aux Portugais de s'y introduire, et c'est dans cette province qu'ils formèrent leurs premiers et leurs plus utiles établissemens.

## Bisnagar.

Il seroit aussi diffieile de fixer les bornes du Bisnagar, que celles du Décan , parce que les guerres en ont perpétuellement change les limites. Nous nous contenterous de donner une idée des forces et des richesses de ce pays, qu'on a nommé empire. Si les relations qu'on nous a faites ne sont pas exagérées, sa capitale nommée ellemême Bisnagar, avoit plus de douze lieues de tour, contenoit plusieurs collines dans son enceinte; mais tous les édifices étoient de terre, à l'exception des pagodes et trois palais. Le roi de ces chaumières couvrit en 1520, les montagnes et les plaines d'une armée

de trente-cinq mille chevaux, de sept cent trente-trois mille hommes de pied, de cinq-cent quatre vingt-six éléphans qui portoient des tours avec chacune quatre hommes. A la suite de cette armée, étoient douze mille porteurs d'eau et vingt mille femmes du commun, pour le service. A Bisnagar, abordoient les marchands de tous les pays : c'étoit l'endroit le plus célèbre de tont l'Orient, pour le commerce des diamans. Quand cette ville fut détruite par des princes ligués, qui tuèrent l'empereur, agé de quatre vingtscize ans, en 1565, les vainqueurs pas: serent cinq mois à la piller; mais les habitans en avoient retiré le meilleur butin. Dans le court espace de trois jours, ils en avoient fait sortir quinze cent cinquante éléphans, chargés d'argent et de joyaux pour plus de cent millions, sans compter le trône royal destiné aux cérémonies, d'un prix inestimable Cependant les pillards y trouvèrent encore un diamant de la grosseur d'un œuf ordinaire, qui servoit de support à l'aigrette du cheval du roi, un autre un peu moins gros, et d'autres bijoux d'une incroyable valeur. Toutes ces exagérations ne sont point rares dans les récits des Indiens, et on en verra encore des exemples.

Le Souba de Décan, souverain de ces provinces, habite la ville d'Ansein Abad, saus fortifications ni murailles, mais toute ombragée d'arbres, et située dans un pays charmant. Il y a d'autres villes et des citadelles bien munies. Les pagodes d'Elora sont très-fameuses: c'est un espace rempli de tombeaux, de chapelles, de temples spacieux, où on voit une infinité de figures taillées dans le roc; ouvrage gigantesque qui semble surpasser les forces humaines. Ceux qui sont familiarisés avec la connoissance des colosses d'Egypte, admirent encore ceux-ci. Les Indiens de ces cantons, marient leurs enfans à quatre ou cinq ans, permettent au mari d'habiter avec la femme lorsqu'elle a huit ans et lui dix; mais les femmes qui concoivent de si bonne heure, cessent de même dès l'âge de trente, et portent déjà alors sur leur front les rides de la vicillesse.

## VISAPOUR.

La position du royaume de Visapour, se connoîtra par l'indication de ses principales villes, dont les noms sont presque tous familiers aux européens. Damor, place forte appartenanteaux Portugais; l'île Salcete, pleine de monumens antiques taillés dans le roc; Bombay, le meilleur port des anglais; Goa, où arrivent les flottes Portugaises. Les Hollandais ont beaucoup diminué le commerce de cette nation sur cette côte, en envahissant une grande partie de ses possessions. Les Anglais ont aussi augmenté le leur, en prolongeant leur domination jusqu'à Surate. Enfin , le derrière de ces parages est possédé par les Marates, qui dam quelques endroits descendent jusqu'à la mer. Le royaume de Visapour, après avoir été long-tems gouverné par des monarques Patans, tomba entre les mains d'Aureng Zeb. Il étoit divisé par des factions dont ce prince profita. Les rois se défiant de leurs compatriotes, donnoient le gouvernement à des Caffres, dont quelques uns même s'élevèrent à la dignité de protecteurs du royaume, pendant les minorités; mais les seigneurs, jaloux de ces noirs, se révoltèrent, se réunirent, et donnérent lieu à l'usurpation du trône , qui leur fut indifférente, parce que

# VISAPOUR. 527

sons le gouvernement étranger, ils n'en conservèrent que plus surement leur puissance, chacun dans leur canton.

### MARATES.

Les Marates qu'on nomme aussi Gamins, vivent dans les montagnes qui bordent le Visapour, le Carnate, et d'autres contrées limitrophes aux états du Mogol, ou qui en font pártie Ces montagnes sont fertiles, très-peuplées, semées de quantité de plateaux, entourées de vallées profondes, qui sont des forteresses naturelles, supérieures à celles de l'art. Dans les pàturages qui environnent les hauteurs. se nourrissent des haras nombreux. Aussi la cavalerie fait-elle la principale. force de ces peuples. Elle rend leurs irruptions dans les plaines, aussi soudaines qu'impétueuses. Il y a peu de Mahometans entre enx. La religion dominante est la payenne, celle des. anciens Indiens dont ils descendent. Ils sont gouvernés par des Rajahs, qu'on croit indépendans les uns des autres, ou membres d'une espèce de république fédérative, qui entretient une régence, ou conseil, où se portent les

intérêts communs, mais sans que le chef, s'il y en a, ou la collection des membres de ce sénat exerce aucuné autorité sur les peuples soumis a cha-

que Rajah.

Telle est à-peu près l'idee qu'on peut se former des Marates, qui ne laissent pénétrer les voyageurs dans leurs montagnes qu'avec précaution, et qui ne sont gueres connus que par leurs ravages. Ils ont eu du tems d'Aureng Zeb, un chef célèbre nommé Sévaji, aussi traître et rusé, que vaillant soldat et bon général. Malheur à qui se fioit à sa candeur et à sa bonne-foi apparente! Il écrivit un jour à Abdol Kan, général du roi de Visapour, dont il redoutoit la capacité, qu'il ne vouloit pas s'attaquer à un si habile homme, qu'il le prioit seulement de lui donner sureté pour aller lui baiser les pieds. Le confiant Abdol Kan lui désigne un endroit où il arrive avec une foible escorte, pendant que Sévaji avoit fait cacher undétachément considérable. Le Rajah approche, admire le grand homine, se prosterne à ses pieds, marque cependant quelque crainte. « Peut être, « dit il, mon seigneur en veut à ma « vie ». Pour le rassurer , le général

remet à son page son épéc et son poignard. Aussitôt Sévaji se jette sur lui. et lui perce le coeur. Il comptoit si fort sur ses fourberies , qu'il écrivit à un général Mogol qui le serroit de près qu'il lui conseilloit de se retirer , parce que tôt ou tard il seroit pris dans les pièges qu'il lui tendoit, et le Mogol le crut. Pour piller Surate, qu'il appelloit sa trésorerie , il alla lui-même presque seul , déguisé en Fakir, jusques dans la ville, examiner les passages, et fixer son plan d'attaque. Sévaji s'empara par trois fois de cette ville, et chaque fois y fit un butin immense. Afin d'y arriver plus promptement, il demandoit le passage au Rajah de Ramnagar, qui le lui accordoit de bonne grace. Sévaji se lassa de cette espèce de servitude, et s'empara des états du Rajah. A ceux qui lui faisoient reproche de cette persidie , il répondit : « Il est naturel que « j'aie les clefs de mon trésor ». Sévagi échappa des mains d'Aureng Zeb , qui auroit bien voulu le faire mourir, mais qui n'osa, de peur de s'attirer sur les bras tous les autres Rajalis Marates, dont il étoit fort estimé. Cet empereur l'appelloit son ratide montagne, parce qu'il savoit s'y blôtir, quand il étoit tom. 6.

serre de trop pres. Jamais ce capitaine ne combattit, que quand il n'avoit pas pu réussir par stratagême; et son coup sûr, sa botte immanquable, si on peut se servir de ce terme , étoit l'argent . qu'il n'épargnoit pas pour faire tomber les murs, ouvrir les forteresses, et tourner les garnisons, les armées même, contre ceux qui les commandoient. Malgré sa bravoure, il n'étoit point homme à s'exposer à un danger inutile. Se voyant provoque dans une bataille. par le fils de cet Abdol qu'il avoit assassiné, et qui lui crioit : « À moi traître, « lache Sevaji ». Il se retourna froidedement, et dit : « C'est un jeune fou, « que quelqu'autre l'expédie ». Les successeurs de ce Rajah sont devenus très - puissans. Sons, eux, les Marates ont repoussé au loin les Mogols, ont envahi des royaumes, et fait trembler les établissemens européens.

## GOLCONDE.

Des fruits de toute espèce, jusqu'à du raisin, dout on fait du bon vin, abondance de riz et d'autres grains, qu'on recueille, deux fois l'an, des mines de diamans: telles sont les ri-

chesses du royaume de Golconde. Le gibier, la volaille y sont à si bas prix, qu'ils se donnent plutôt qu'ils ne se vendent. Ce climat n'est pas fort sain. Les terres trop inondées de pluies chaudes, envoyent des exhalaisons nuisibles, mais aussi ces arrosemens portent avec enx le germe d'une fécondité inépuisable. Les Omrahs s'annoncent par un faste étonnant. Jamais ils ne paroissent dans la ville, que précédés par deux éléphans décorés de bannières. A distance, marchent soixante cavaliers, suivis par d'autres, qui sonnent de la trompette, et jouent du fifre. L'Omrah vient après à cheval , entouré de valets-de-pied. L'un porte le parasol sur la tête de son maître, l'autre sa pipe; d'autres chassent les mouches, et la pompe finit par deux timbaliers sur des chameaux. Dans le cortège se voit aussi ordinairement un palanquin où le seigneur s'étend, un bouquet à la main et fumant sa pipe. Leurs richesses sont prodigieuses. On en cite un qui avoit entr'autres, quatre cents pesant de diamans.

Cette richesse les a quelquefois rendu maîtres du trône, c'est-à-dire, d'y placer les princes qu'ils croyeiten pouvoir gouverner plus facilement. Un

## 532 GOLCONDE.

roi gratifié du sceptre par deux Omrhas dans cette intention, trouva moyen de se défaire d'eux, sans qu'ils pussent le taxer d'ingratitude. Il partagea entre eux deux la puissance, persuadé qu'ils ne tarderoient pas à se jalouser et à se brouiller : ce qui arriva. De peur qu'ils ne s'apercussent qu'il méditoit de se rendre lemaître, il se livra aux plaisirs que ses ministres lui préparoient à l'envi; mais pendant qu'ils le croyoient plongé dans la léthargie de la volupté, il s'instruisoit en secret de l'état de son royaume. Leur rivalité, n'étant point contenue par l'autorité du roi, qui fermoit les yeux sur leurs départemens, éclata en querelles personnelles. Ils se permirent jusques dans le palais royal, des altercations scandaleuses, qui autorisérent le monarque à châtier l'un, à expulser l'autre, et à recouvrer sans troubles et sans effusion de sang, le pouvoir qu'ils avoient usurpé. Aureng Zeb s'empara de ce royanme vers 1605. Les rois y ont reparu, et y subsistent encore.

## CANARA.

Le Canara tenant aux montagnes des Gattes, à un air pur , joint la ferti-

lité. Ses forêts nourrissent des éléphans sauvages. Ce pays jusqu'à nos jours a été gouverné par des femmes. L'a reine pouvoit épouser qui elle vouloit, mais le mari u'avoit aucune part aux affaires. Les Canarins ont la taille médiocre, le teint basané, peu de barbe, ils portent les cheveux longs, sont bons soldats, combattent avec méthode. Ils ont un ordre de nobles qu'on appelle Naires. Leur langue est la langue commune de toute la côte. Les veuves des Naires se brûlent, excepté la reine. Les dévots se sacrifient à leurs Dieux, en se faisant écraser sous les chariots qui les portent, ou dépecer par les crochets, faulx. sabres et autres instrumens tranchans dont les roues sont armées. On est très libre dans ce pays. On va, on vient, sans être expose à aucune inquisition. Le vol est sévèrement puni. Les Portugais y sont répandus ; mais c'est la lie de la nation, et leurs prêtres la honte du christianisme.

Fin du Tome sixième.

**6**275**3**2













